EUVRES COMPLE

# HISTOIRE

DE LA MÈRE

# MARIE DE L'INCARNATION

PREMIÈRE SUPÉRIEURE DES URSULINES

DE LA

### NOUVELLE FRANCE

PRÉCÉDÉE D'UNE ESQUISSE SUR L'HISTOIRE RELIGIEUSE DES PREMIERS TEMPS DE CETTE COLONIE

QUÉBEC
TYPOGRAPHIE DE C. DARVEAU
8 Rue de La Montagne

# MARIE DE L'INCARNATION

Il dec u

rès o

rau ous urs

eltri ectiv our

'especup alisa rebis

erce epuis u vil Lo

PREMINE SUPPLIED OF THE DESCRIPTIONS

MOTEVELLEN LEAVED

AND THE PLANT CONTROL OF STREET STREET, STREET

OFFIFE

\* ryphorapping DE E. DANKEDE

E Rue de La Montagne.

278

## INTRODUCTION.

Il existe au monastère des Ursulines de Quéec un petit tableau qui rappelle une touchante radition des premiers temps du Canada: c'est ne peinture, faite par un artiste canadien, d'arès d'anciens croquis conservés depuis longues nnées au monastère. Le sujet, du reste, en est en connu; car un grand nombre d'élèves des raulines en ont crayonné des miniatures que ous retrouvons aujourd'hui suspendues dans urs salons en souvenir de leur vie de couvent.

La toile représente l'antique forêt qui couronait le promontoire de Québec à la naissance de colonie. Au centre du tableau s'élève, à traers les érables et les grands pins, le premier ionastère fondé, en 1641, par Madame de la eltrie. 1 Sur l'avant-scène se dessine, en persctive, la maison que cette fondatrice fit bâtir, our son propre usage, trois années plus tard. espace compris entre ces deux édifices est ccupé par un champ défriché entouré d'une alissade 2, où l'on voit paître un troupeau de rebis. A gauche du tableau, une large issue cree la forêt: c'est la Grande Allée, devenue, epuis, la rue Saint-Louis, qui conduisait alors village de Sillery. Deux davaliers, vêtus à Louis XIV, se rencontrent sur cette voie: in est M. d'Aillebout, gouverneur de la colonie, l'autre M. Du Plessis-Bochart, gouverneur s Trois-Rivières. Ils sont interrompus au mi-

A quelques pas de son habitation, Madame de Peltrie se tient debout auprès d'un autre chef uvage qui l'écoute, la tête inclinée dans l'attide du plus profond respect, pendant que, d'un r plein de noblesse et d'autorité, elle l'instruitsaintes vérités de la foi. Cette scène contraste lmirablement avec une autre qui se passe à ux pas de là : c'est un guerrier sauvage qui, un air dédaigneux et impératif, donne des

eu de leur conversation par un chef sauvage

i leur présente une peau de castor.

ordres à une sauvagesse qui paraît être sa femme, mais qu'à son attitude soumise et humiliée, on prendrait plutôt pour une esclave. A elles seules, ces deux scènes formeraient un tableau. On y voit, en présence les deux religions: le paganisme et la religion du Christ. L'une qui, par l'orgueil, abaisse l'homme jusqu'à la férocité, et abrutit la femme en la rendant esclave; l'autre qui humanise et relève l'homme par l'humiliation, et ennoblit la femme en lui mettant au front l'auréole de la sainteté.

Non loin de ce groupe, un missionnaire, 1 après avoir visité quelques cabanes de sauvages réunies autour de la maison de Madame de la Peltrie, s'achemine dans un petit sentier qui s'enfonce sous les sombres arcades de la forêt.

L'heureux rapprochement de ces cabanes do sauvages du monastère des Vierges chrétiennes est plein d'harmonies. Ces farouches Indiens, devenus plus doux que des agneaux, et dont les tentes se dressent autour de cette palissade où paissent des brebis, symboles des Vierges du cloître, n'offrent-ils pas l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe: On verra le loup et la brebis habiter ensemble; le lion et le léopard reposer auprès de l'agneau?

Mais ce qui surtout attire et charme les regards dans ce tableau, c'est un groupe de jeunes enfants attentives aux leçons d'une religieuse que l'on voit, à droite, assise à l'ombre d'un frène. L'impression qu'éveille cet antique souvenir est d'autant plus délicieuse et plus vive, qu'en détournant un instant la vue du tableau, on aperçoit encore au jourd'hui, dans l'enceinte du cloître, la tête chenue du vieux frène sous lequel la tradition nous montre la Vénérable Mère de l'Incarnation cathéchisant les petites sauvagesses, et instruisant les jeunes filles de la colonie. 3

Lorsque vous avez étudié, pendant quelques instants, cette peinture, vous demeurez involontairement tout pensif; car elle vous raconte toute l'histoire des temps héroïques du Canada,

L. Le monestère des Ursulines fut incendié le 31 cembre 1650, rebâti fannée suivante, incendié de veau en 1686, et reconstruit peu de temps après.

l. Cette palissade fut élevée en 1859, lorsque Mon-gueur de Laval vint habiter la maison de Madame de

<sup>1.</sup> Le Père Jérôme Lalemant. 2. Ce vétéran de la forêt, resté seul debout de tous ses compagnons, compte aujourd'hui plus de 300 ans d'existence. (Note de la première dátion.)
Le vieux frène a été renversé par une tempête le 24
Juillet 1867.

avec ses alternatives de joies et de sacrifices, d'allégresse et de denil, de sang et de triomphe; -l'arrivée des premières flottilles remontant les caux vierges du Grand Fleuve qui s'étonne de reflèter le mirage de ces canots étranges venus d'au delà du grand lac ; l'admiration des naturels du pays, se penchant au-dessus des caps et s'avançant parmi les jones du rivage pour contempler ces hommes d'une autre race qui portent le tonnerre dans leurs mains !- les premiers coups de hache retentissant sous les voutes des bois séculaires. On croit encore entendre le long frémissement qui fit tressaillir les flancs de la forét à l'heure où le Verbe de l'Evangile fut annoncé, pour la première fois, sur ces plages inconnues. Les missionnaires martyrs vous apparaissent, au milieu de cette vision, -comme autrefois le Christ prêchant sur la montagne,les regards au ciel, les bras étendus, et faisant descendre la rosée du ciel sur les, innombrables tribus accournes des extrémités de l'aurore et du couchant pour entendre la bonne nouvelle. Enfin, après un demi-siècle de combats, la Vérité se lève, encore ruisselante du sang de ses martyrs; et l'hymne de la victoire, répété par les échos des Alleganys et des Laurentides, retentit depuis les rivages des grands lacs jusqu'au golfe Saint-Laurent.

Mais au-dessus de toutes les apparitions que fait éclore la contemplation du tableau des Ursulines, surgit et plane une douce et pure image : c'est la figure de la Vénérable Mère de l'Incarnation, de cette femme forte de l'Evangile, si bien nommée la Thérèse de la Nouvelle-France. C'est autour de cette grande figure que convergent toutes les autres pensées du tableau, que viennent se ranger tous les autres personnages.

Bien souvent, accoudé au mur du monastère, nous nous sommes pris à méditer en face de ces vieux souvenirs; nous laissant d'autant plus volontiers bercer au charme de leurs silencieux entretiens qu'ils avaient pour nous, comme pour tant d'autres Canadiens, un motif personnel.

Parmi ce groupe d'enfants rangées autour de la Mère de l'Incarnation, il nous semblait reconnaître une de nos ancêtres, qui eut le bonheur de recevoir ses saintes leçons, et de contempler ses grands exemples. Aussi cette histoire est-elle, à la fois, pour nous, une œuvre de reconnaissance, et un faible monument élevé à la mémoire de la VÉXÉRABLE MÈRE MARIE DE L'INCARNATION.

Mais avant d'entreprendre d'écrire sa vie, nous croyons nécessaire de tracer une rapide esquisse du temps où elle a vécu, afin de mieux faire ressortir la grandeur de ce caractère qui nous apparaît entouré de tant d'héroïsme, même au milieu de cette pléïade d'âmes fortes qui ont valu à cette époque la gloire d'être reconnue comme les temps héroïques de la Nouvelle-France.

D'ailleurs la vie de la Mère de l'Incarnation est tellement liée à l'histoire des premiers temps de la colonie, qu'on ne saurait l'envisager d'une

manière complète, sans avoir présents à l'esprit au moins les événements les plus importants de cette partie de notre histoire.

Notre intention n'est pas cependant de faire connaître toute l'histoire religieuse de cette époque; mais seulement d'en tracer les principaux linéaments, et de détacher de cet ensemble ies traits les plus saillants.

Pide

r

31

cè

jo

rie

al

8'0

No

que res fer

de

dev

pèr

eno

l'an

dan

sole

reuz

de l'

une l'Eg dral

foul

car

lieu

com

et à

Daîti

pour

vena la pr et au

hom

pom

médi

c'éta

ves n

et éci

Chan

Goye

autre

pour

comn

A

Avant la découverte du Nouveau Monde, les peuples de l'Amérique étaient dans l'attente d'envoyés qui devaient venir de l'Orient. Les enfants du soleil viendront de l'aurore, -annonçaient d'anciennes prophéties,-les sacrifices humains seront abolis, et les peuples régénérés. Cette espérance, dernier lambeau de la révélation, s'est retrouvée chez toutes les nations de l'univers; car les ténèbres de l'idolâtrie, amoncelées sur la tête des sociétés, ne purent jamais intercepter entièrement toute lumière venue d'en haut. Chaque peuple, plié sous le joug de l'errenr, est venu, à son tour, secouer ses chaînes devant l'autel invisible du Dieu inconpu, et faire éclater le cri de la délivrance. A mesure que l'heure approche, on voit ces lueurs d'espérance se multiplier et s'accroître : ce sont les premiers rayons de l'aube qui précède le grand jour de la Verité.

Pendant bien des siècles, les enfants de l'extrême Occident,—de cette Atlantide qu'avaient rêvée jadis les Voyants du vieux monde—tournèrent en vain, dans l'attente, leurs regards vers l'Orient.

L'heure n'était pas encore venue.

L'Europe, prédestinée de Dieu pour aller porter le rameau de la croix au nouvel hémisphère, devait d'abord se rendre digne d'un si glorieux privilége, et mériter cette gloire en accomplissant quelque grande œuvre en faveur de la vérité. Ce jour arriva enfin.

Plusieurs fois, à la voix du chef de l'Eglise, toute la chrétienté s'était précipitée sur l'Asie pour écraser le Croissant et reconquérir le sépulcre du Sauveur. L'enthousiasme de la foi avait accompli des prodiges d'héroïsme et de dévouement.

C'était le sacrifice exigé de Dieu.

L'Europe chrétienne avait pris la croix pour conquérir un tombeau, en récompense Dieu lui donna tout un monde. 1

En effet, la découverte du continent américain fut l'œuvre des croisades. Le résultat de ces grandes expéditions, impénétrable d'abord aux regards des hommes, était prévu dans les desseins de Dieu. Les croisades développèrent cet esprit chevaleresque et aventureux qui donna l'impulsion à une foule de voyageurs, dont un grand nombre pénétrèrent alors jusqu'aux extrémités de l'Orient. Les récits qu'à leur retour ces voyageurs firent des pays qu'ils avaient parcourus, des merveilles qu'ils avaient admirées,

ATATA

<sup>1.</sup> Histoire de l'Eglise, par Rohrbacher.

ents à l'esprit importants de

dant de faire use de cette er les princicet ensemble

au Monde, les lans l'attente Orient. Les rore, -annonles sacrifices les régénérés. n de la révéles nations de lolâtrie, amonpurent jamais ère venue d'en e joug de l'erer ses chaînes conpu, et faire A mesure que ars d'espérance nt les premiers

enfants de l'extide qu'avaient x monde-toururs regards vers

rand jour de la

pour aller porvel hémisphère, d'un si glorieux n accomplissant r de la vérité...

hef de l'Eglise, pitee sur l'Asie reconquérir le siasme de la foi héroïsme et de

s la croix pour ppense Dieu lui

tinent américain résultat de ces ble d'abord aux dans les desseins pèrent cet esprit donna l'impuldont un grand aux extremités leur retour ces ils avaient paraient admirées, enflammèrent les imaginations. L'amour des découvertes fermenta dans tous les cœurs. C'est alors que l'homme qui personnifie toute cette époque, Christophe Colomb, se lève, et que debout sur les rivages européens, il scrute du regard les horizons des mers où l'esprit d'en haut, qui l'illumine, lui découvre les terres nouvelles promises à son génie.

Ce fut à Ferdinand le Catholique et à Isabelle, son épouse, que Dieu réserva l'honneur de comprendre la pensée de ce grand homme. Car ces deux souverains venaient de mettre la dernière main à l'œuvre des croisades, en rejetant de l'Espagne sur les côtes d'Afrique, le dernier Sultan de Grenade, Boabdil avec ses Maures.

Sur les traces de Christophe Colomb, s'élancèrent bientôt d'autres découvreurs, qui, chaque jour, leverent un nouveau pan du voile mystérieux qui, pendant tant de siècles, avait dérobé à l'univers ancien cette moitié du monde. Alors s'ouvre la première page de l'Histoire de la Nouvelle-France.

Ici, l'on nous pardonnera de nous arrêter quelques instants, et de baiser avec amour et respect, cette première page de nos annales, si fervente et si pure, qui prophétise toute la suite de notre histoire ;--de nous prosterner tout ému devant ces premiers vestiges qu'ont laissés nos pères sur la route d'une conquête qui fut plus encore celle de Dieu que celle de leur roi.

C'était par une matinée du printemps de l'année 1535. Toute la ville de Saint-Malo était dans une sainte allégresse, car on célébrait la solennité de la Pentecôte. Dans ces temps heureux où la société était encore toute imprégnée de l'idée religieuse, un profond recueillement et une tendre piété sanctifiaient toutes les fêtes de l'Eglise. Cependant, ce jour là, la vieille cathé-drale gothique de Saint-Malo était remplie d'une foule encore plus nombreuse qu'à l'ordinaire; car à l'issue de l'office du matin devait avoir

lieu une touchante cérémonie.

Au milieu de la nef était réunie une troupe, composée de plus de cent hommes, qu'à leur air et à leur accoutrement, il était facile de reconnaître pour des marins. A la veille de partir pour une longue et dangereuse expédition, ils vensient, par une démarche solennelle, implorer la protection de Celui qui commande aux vents et aux tempêtes. Un cercle de plusieurs gentilshommes entourait leur chef, qui, appuyé sur le pommeau de son épée, était absorbé dans la méditation et la prière. Ce chef, on l'a reconnu, c'était Jacques Cartier, accompagné de ses braves marins; ces gentilshommes, c'était Claude de Pontbriand, fils du seigneur de Montcevelles et échanson du Dauphin;—c'étaient Garnier de Chambeaux, Charles de la Pommeraye, de Goyelle, Philippe de Rougement et plusieurs autres jeunes gens de distinction qui, par amour pour les aventures, avaient voulu s'associer, comme volontaires, à l'expédition.

A l'heure de la communion, tous, Cartier en tête, vinrent s'asseoir à la table sainte. Il faisait beau voir, agenouillés sur les dalles du temple, comme de simples enfants, ces flers gentilshommes aussi chevaleresques que François I; et ces vieux loups de mer, qui, toute leur vie, avaient affronté la furie des flots et l'horreur des tempêtes. Ces âpres visages, dont les traits, hâlés par le soleil et l'écume des vagues, se détendaient sous les rayons de la prière, apparaissaient épanouis, transfigurés, doux comme des visages d'enfants.

Elle est grande et belle aujourd'hui la France, drapée dans sa force et sa gloire; 1-Mais étaitelle moins grande et moins belle en ces jours où ses enfants, dignes fils des croisés, venaient tous courber leur front dans les temples; quand son roi s'agenouillait sur le champ de bataille; quand, arrivé aux dernières étapes du malheur, il pouvait encore dire: Tout est perdu, fors l'honneur!

Après la célébration des saints mystères, toute la troupe s'avança jusque dans le chœur de la cathédrale, et vint se ranger autour du trône où l'évêque de Saint-Malo, Monseigneur Bohier, revêtu des ornements pontificaux, appela sur eux et sur leur expédition toutes les grâces du ciel, et leur accorda sa bénédiction.

Cet acte solennel fut le sacre de la France Américaine, à son berceau. Ainsi fut écrite, aux clartés du sanctuaire, la première page de son histoire. Plus tard, bien d'autres pages de cette histoire furent écrites au pied des autels, et souvent avec le sang des martyrs. Car c'était encore les gestes de Dieu que faisaient les Francs, en créant une France Nouve' rivages canadiens. Israël, au désert, marchait à la lumière de la colonne de feu ;--la Croix, cette autre colonne lumineuse, guida toujours nos pères au désert du Nouveau Monde. Et lorsqu'on ouvre aujourd'hui le sépulcre des générations où dorment ces preux chevaliers de la civilisation, l'odeur de l'encens et les parfums de l'autel nous embaument encore.

Trois jours après l'imposante cérémonie que nous venons de décrire, le mercredi, 19 mai 1535, trois voiles disparaissaient, au loin, sur la ligne de l'océan. C'était la petite flottille de Cartier, la Grande Hermine, la Petite Hermine, et l'Emerillon qu'une brise favorable venait de pousser hors de la rade de Saint-Malo, aux acclamations de la foule accourue sur le rivage.

On se figure difficilement aujourd'hui l'audace et la témérité de ces voyages sur des mers inexplorées, vers des mondes inconnus, que l'imagination surexcitée des peuples enveloppait de ibles et de mystères effrayants.

Peu de jours après leur départ, les trois vaisseaux furent assaillis par une violente tempête. "Le temps, dit naïvement Cartier, se changea

<sup>1.</sup> Ceci était écrit en 1863,

ire et tourmente qui pone a duré.... antant que jemais navires qui passessent la dite mer et le génie se cont embrassés, passest tente et le génie se cont embrassés, passes tente et le génie de la génie

Assint-Laurent.

Le Canada était découvert.

Bieniôt la Croix, plantée sur les rives du Grand Fleuve, étendit ses bras vers les nations anwages, et les invita à venir se reposer sous son ombre.

Ici se termine la mission de l'immortel navi-

teur de Saint-Malo

Le noble figure de Cartier, d'une grandeur et d'une simplicité antiques, ouvre dignement la longue galerie de portraits hérolques qui illus-trent les annales canadiennes. Jamais la civili. s annales canadiennes. Jamais la civiliestion chrétienne, en mettant le pied sur le sol méricain, n'eut de plus digne représentant. La foi naive et ardente des beaux jours du christiame coule à pleins bords à travers la vie et les forits de ce chef auguste de la hiérarchie des héros canadiens.

Avec lui commence cette glorieuse odyssée de la France, à la recherche et à la fordation d'une patrie nouvelle. Le premier, il pénètre au cœur du continent américain, en remontant, avec une poiguée d'hommes, les eaux du Saint-Laurent, arborant partont le drapeau du Christ et de la France, et dotant ainsi le royaume des Lis de contrées plus vastes que l'Europe entière. A con passage, les peuplades descendent de leurs monatagnes, apportant leurs malades aux pieds de ce grand pélerin de la civilisation, qui leur impose les mains a rexemple de grâce de recou-prisent Dieu qu'il leur donnât grâce de recoue les mains à l'exemple du Divin Maître, erer chrétienté et baptesme.

Après avoir accompagné Cartier dans ses courses aventureuses, on aime encore à le suivre dans et paisible retraite de Limoilou, quand de retour de ses longues pérégrinations, et anobli par son roi, l'illustre capitaine, la pensée atta-chée au ciel, l'œil sur l'océan, remonte vers le é; tantôt évoquant, au murmure si mélancolinne de la plage armoricaine, l'ombre exilée Donnacona; tantot menant merveilleuse joie reser encore aux royaumes de Saguenay, de

Le portrait de l'illustre marin, conservé pieuse ment par sa ville natale, est deveau aujourd'hui populaire parmi nous. L'artiste qui crayonna sa tablest, avait bies company populaire parmi nons. L'artiste qui grayonna as tablesse, avait bien compris le grand caractère de Cartier. L'attitude méditative du héros, ses traits énergiques, son œil inspiré, perçant les borses de l'horizon, réalisent bien l'ideal et le prestige au milieu desquels il nous apparaît anjound'hui à travers le lointain des âges. C'est San ainsi que nons aimons à revoir, sous le comme si pittoresque du Roi chevalier, estte male figure qui conserve encore, plus tard, sons a couroune de cheveux blanss, cette fraicheur

rait le drapeau blanc sur le promontoire de Québec. Une nation nouvelle allait nation

l'ombre de ce drapeau.

Le mouvement et la vie succèdent touté cous au silence ét à la solitude; les premiers coupe de hache éveillent les échos endormis depuis tant d'années sur cette plage déserté; et bientes une spacieuse habitation s'élève et sorite le premier noyau de la colonie. L'étendard des lis, planté au sommet du nouveau fort, se déple au souffle de la brise.

Si alors Champlain eut pu plonger son r dans l'avenir, quel noble orgueil est fait saillir sa grande âme en voyant tomber des de ce glorieux drapeau tous les lauriers et palmes qui devaient bientôt fleurir autour berceau du jeune peuple qui commençait à su de terre! Du moins en regardant flotter, pou première fois, les blanches couleurs de la Fra au-dessus de cette riche nature, le fondat Québec dut-il concevoir d'heureuses espéran

Quelques années après cette prise de 1 du territoire canadien par Champlain, une prise de possession solennelle avait lieu au de Dieu et de la religion. Le 25 Juin 1815, al les colons, en habits de 1816, étaient rémas du une petite chapelle récemment constraits au du fort de Québec, et assistalent avec rent lement au saint sacrifice de la messe célébra. un venet le missionnaire récollet, le B Dolbeau.

"Rien ne manqua, dit le P. Le Clera, prendre cette action solennelle, cutant que simplicité de cette petite troupe d'une solennelles appar la confession, ils y requrent le Saureur la communion euchariatique. Le 7e Desse, fut chanté au con de leur petite artillerie, parmi les acclamatione de joie dont cette acite ret utissait de toutes parts, l'on sût dit qu'e l'était changée en un paradia, tous y invenne le roi du cial, et appellant à leur secours le stutélaires de ces vastes province."

Cet acte religieux de quelques passeres migneuropéens, perdus au milieu d'un immente sert, est de bien pou d'importance aux yeur quiconque n'a pas conserve ardente es can qui la vie de la foi. Mais pour le chrétien, dont regard s'ouvre au delà du moule vieble, au la rimple en apparence, est de formantique cache un mystère, teute une révoluties. "Rien ne manqua, dit le P. LeClerg,

cache un mystere, tente une révolution me

edent tout a co serté; et bion 'étendard des u fort, se deni

longer son r wil est fait t tomber des es lauriers et fleurir autor umengait à nt flotter, pou , le fondat 25 Juin 1615 messe céléber écollet, le I

P. L. Clerg. upe d'une ; s'étant p ent le Saus Le Te L

tant at l'ancre de ce jour aguardents des feste du Canada, l'aute d'un entre exit uses, dissipant des témètres b'en et obscures. A l'inetant où le prêtre que le première fois, l'hostie sainte de la foule proternée dans l'adoration, nouveau répandit ses rayons sur cette a nature entière se réjouit. Chaque hols fémile te auteur. des bois frémit et palpite avec amour au re de la brise partumée d'encens et de Le flot radieux se déroule et balse avec cette plage devenue sacrée. Les échos sent avec transport, et renvoient au loin chants mélés aux salves d'artillers, qui et de la délivrance. Désormais abritée sous ux ailes de la France et de la religion, la te colonie française pourra lutter contre les mis qui la menscent de tous les points de rizon. Car, à peine sorti de terre, ce faible Porisseau sora assailli par mille tempêtes qui theront le sol de ses rame ux et de ses feuilles. s souvent, à moitié déracin's prêt à mourir, chera tristement sa tête flutrie et désolée Paulme; mais sans cesse battu par l'orage, cajours il se relèvera pour soutenir de plus risients a sauts: chaque lois un rayon de soleil, an couffie de la brise le fera revenir de nouveau. an veinqueur de tous les combats, il plongera fortes et profondes racines, et élèvera son on ansteasus des nuages, jusqu'au jour (déja on) où il étendra ses vastes rameaux, chargés Cenro et de fruits, sur les deux rives du plus un fleuve du monde.

es venons d'assister à la naissance de la ion canadienne. Mais à peine avons nous le ps de saluer, en passant, son berceau, que none heurtons contre un cercueil. Triste de la l'histoire! En écartant des langes,

14 fin de l'année 1636, Champlain, frappé paralysis, s'éteignait au milieu des compade son entreprise. Un long ori de deuil ivit le Père de la Nonvelle-France rappelé

uivit le Père de la Nouvelle-France rappelé en a séjour meilleur. Junnais, dans la suite, Ganula ne fit de plus grande perte. Aujour-per que nous avous appris à admirer nutre dans l'histoire que les héros qui ont laissé pressau un sillon de sang, nous pouvons plus sillement apprécier la grandeur du caractère et l'ouvre de Champlain.

Asseque nous plaisons à le créer entouré des nous nous plaisons à le créer entouré des sa les plus précieux de l'asprit et du cœur; seiligence va-ve et éclairée, vues hautes et expérience consommée des hommes et expérience consommée des hommes et expérience consommée des hommes et phoses, homeur, désiatéressement, loyauté, surray, farmeté dans les révers, grandeur d'âme, rate année. Or l'énumération de ces qualités que toute la vice et le caractère de Champlain, les set tous les brigands de l'histoire, qu'on souveau d'appeler héros, auprès de tele

bienfaiteure de l'humanité? Tandis que miess ont semé chaous de leurs pas, de et de sang, les autres est laissé darrière e trace séconde où germent la reconnaise l'amour.

Quand, aux heures de solitude, dans le silent et le recueillement de l'âme, nous re-vers le passé, et que, saisis d'une re émotion, nous pénétrons dans le temple de histoire; parmi tous ces héros, dont les robuste épaules soutiennent les colonnes de l'édifice, nul mieux que Champlain ne porte sur un vi plus serein de plus majestueuses pensées. Type et modèle de tous ces héros qu'un même honneur assemble, il occupe le rang suprême près de l'autel de la patrie. Nul, en effet, parmi ces rois de notre histoire, ne ré-unit plus d'éminentes qualités, ne déploya un caractère plus énergi-quement trempé, ne fit éclater plus d'intrépidité et de persévérance. Car c'était l'œuvre de Dien que le gentilhomme saintongeois avait eu la conviction d'accomplir, lorsque, la croix sur le cour. et le regard au ciel, il descendit les degrés du château de ses pères pour s'enfoncer dans les solitudes américaines. En portant pendant plus de trente-cinq ans le fardeau de notre avenir, l'âme déchirée par les soucis, les fatigues et les obstacles sans nombre, il sut toujours rafraichir son front brûlant et baigié de sueurs, aux sour ces pures et limpides de la Foi. Aussi, lorsqu'à son lit de mort il promena un dernier regard d'adien sur le cercle de vaillants hommes qu'il avait formés, qu'il appelait ses enfants, et qui le regardaient comme leur père, dut-il avoir foi dans l'avenir de son œuvre. Car il leur légnait le plus sur gage d'immortalité : la sève vigoureuse de mœurs austères, la pratique de toutes les vértus chrétiennes qu'il leur avait constanment enseignée de paroles et d'exemples.

La discipline qu'il avait établie parmi cette petite société était admirable. " Le fort dit un chroniqueur du temps, paraissait une académie bien réglée .... Bon nombre de trè honorables personnes viennent se jeter dans nos bois, comme dans le sem de la paix, pour vivre ici avec plus de piété, plus de franchise et plus de liberté . . . Les exactions, les tromperies, les vols, les rapis, les assassinats, les perfidies, les inimités, les malices noires ne se voient ici qu'une fois l'an, sur les papiers et sur les gazettes que quelque uns apportent de l'ancienne France."

A l'exemple de leur chef, tous menaient la conduite la plus édifiante, et s'approchaient régulièrement des sacrements de l'église. Pour rappeler pius souvent à chacun la pensée du ciel, Champlain établit la coutume si pleuse et si touchante, conservée juequ'à none, de sontes il angelus trois fois par jour. L'intérieur du fort resaemblait plus à une communauté religieurs qu'à une garnison. La lecture se fittest régu-lièrement à chaque repas; au diner, on listelle quelque livre d'histoire; au souper, c'était le

des esints. Une douce et franche mitté l'inonneit les moments de loisir; et, chaque de le vénérable patriarche de la colonie ra-mblait tous ses enfants dans ses appartements pur réciter la prière en commun et faire l'exa-

Talle était la vie des premiers colons. l'Eglise, dont la jeunesse se renouvelle comme celle de gle, ramenait lei l'âge d'or de ses années milves.

Cette étincelle du foyer catholique, à peine jetse sur la montagne de Québec, répandait déjà bien loin ses premiers rayons. Dès l'année 1616, le premier apôtre des Hurons 1 pénétrait avec Champlain à plus de trois cents lieues dans les terres, et célébrait les mystères sacrés rmi ces tribus barbares, au cœur même de l'idolatrie sauvage. "Il serait difficile, écrivait-il en pariant de son voyage, de vous dire la lassi-tude que j'ai souffert, ayant été obligé d'avoir tout le long du jour l'aviron à la main et de ramer de toute ma force avec les sauvages. J'ai rohé plus de cent fois dans les rivières, sur merche plus de cent lois dans les pieds, des roches aigues qui me coupaient les pieds, dans la fange, dans les bois, où je portais le canot et mon petit équipage ..... Je ne vous dirai rien du jeune pénible qui nous désola, n'ayant qu'un peu de sagamité, espèce de pulment composé d'eau et de farine de bled-d'inde, que l'on nous donnait soir et matin, en très tite quantité. " Ainsi ce courageux enfant de Saint-François ouvrait par des fatigues et des souffrances inoules ce chemin vers les Hurons que d'autres apôtres devaient clore avec leur sang. La moisson allait être abondante; mais père de famille, couvert de ronces, les ouvriers du Seigneur devaient arroser chaque pierre de leurs sueurs, cueillir une douleur sur chaque Spine. Enfin après avoir longtemps semé dans les larmes, les moissonneurs devaient revenir sa sous les gerbes.

Plusteurs missionnaires suivirent, à divers intervalles, les traces du P. LeCaron, tandis que l'évangile était annoncé à d'autres peuplades auvages. Ce ne fut toutefois qu'en 1634 que trois religieux de la Compagnie de Jésus, les fouldrent foundrent fouldrent foundrent foundre foun Pères de Brebeuf, Daniel et Davost, fondèrent définitivement la mission huronne qui ne fut interrompue que par la destruction de cette

Nous nous trouvons ici en présence d'un des plus beaux phénomènes que la terre ait jamais offerts au ciel, et qui fera l'éternelle admiration des anges et des hommes: la vie du missionnaire dans les bois au milieu des nations sauvages l qui dire les inénarrables travaux de son apos-tolat, ses dangers, ses longues et pénibles mar-ches, ses privations, ses jeunes, ses veilles, ses incomparables vertus? A peine descendu au

tivago de ca pecarelle patrie, il s'enfonce déclale de la forde. Il a dis adice à tour avait de ches au monde; —adieu aux chevest blancs de sa mèrs, qu'il a baignes de ses las au seul de ses au seul de ses au seul de ses aucètres, où il laisse peut de une opulente fortune et un beau nom, car souvei cet humble soldat du Christ est le rejeton d'un noble lignée 1; adieu au beau pays de France dont le souvenir attendri vivra longtempe dans son cour, et sera l'holocauete quotidien qu'il immolera sur l'autel de ses affections parmistant d'autres sacrifices.

Il s'avance entouré d'êtres barbares, dont l ne comprend pas même la langue, qui l'aban-donneront sans pitié et le laisseront expirer seul au bord du chemin, si la lassitude, la misère, quelque blessure viennent à exténuer ses forces ou qui peut être, dans une heure de défiance de ferocité, l'assommeront à coups de tomahawh ou l'exposeront sur quelque rapide à une mo inévitable 2. Assis au fond d'un frèle c d'écorce, le bréviaire suspendu au cou, l'avire à la main, dans une posture imcommode, sans avoir la liberté de se tourner d'un côté ou d'un autre de crainte de chavirer et de se noyer, c de se briser sur les rochers, il rame tout le lon du jour avec des fatigues inoules,-rendu encore bien plus pénibles par le manque d'habi tude. Il remonte ainsi les fleuves, les lacs, le rivières jusqu'à ce qu'une cascade ou un rep l'oblige de mettre pied à terre et de charger our ses épaules engourdies le canot, le bagage, ou les provisions. Souvent un soleil brûlant darde es rayons entre des rives encaisades et l'enveloppe d'une atmosphère de feu; ou bien une pinte torrentielle le surprend pendant une long marche à travers la forêt. Peut-être un heure haeard lui offrira-t-il quelquefois un abri; male si, après l'orage, il veut continuer sa course endant que ses pieds plongeront dans la fanc jusqu'aux genoux, il ne pourra remuer un branche d'arbre sans être monde d'un déine d'eau. Enfin lorsque harassé, baigné de sucur ou trempé jusqu'aux os, il a'asseoit le soir à feu du bivouse, il n'a pour toute nourritur qu'une poignée de blé-d'inde moulus entre des pierres et cuite avec un peu d'eau; pour ab que les étoiles; pour lit ou reposer ses membra endoloris, ses pieds écorohés, que la terre nue humide, ou bien des roches inégales et raboteus Encore avant de s'étendre sur cette rude couste lui faut-il réciter son bréviaire à la lueur de bûcher. Bien souvent la nuit ne fait que va

1. Le Père de Brobeuf, ontre autres, des

ncienne es noble familie de Normandie, que voir \$15 la souche de l'illustre maion d'Armi

Avoir sue se Angleterre.

2. C'est sinsi que périt en 1818 le P. Minds récollet, qui se noya svec un jeune acophysis, Montréal, sur le rapide qui topair a pour le Sant-au-Récollet.

Le P. LeCaron, missionnaire récollet.

le rejetan d'u pays de Er longtemps dan quotidien qu'il

arbares, dont gue, qui l'aban-ont expirer seul tude, la misère, enner ses forces e de défiance ps de tomahawk, bide à une mors l'un frèle canos au cou, l'aviro mcommode, un côté ou d'un t de se noyer, o ame tout le lon noules,—rendue manque d'habi uves, les lacs, les ade ou un rapide et de charger su , le bagage, ou les brûlant darde ses es et l'envelo a bien une pluie lant une lo t-être un heur is un abri; m tinuer sa cour nt dans la fan onde d'un délace secont le sois es toute nour oulue entre den d'eau; pour ab que la terre s rales et rabot ne fait que va

les y étouté par le funée, en dévoré les mohetiques, à peine peut-il clore le pan-les mohetiques, à peine peut-il clore le forçant pê ini à faire sentinelle, lui laisse le temps der aux atmée et d'éviter la haché que leve a tôte l'Iroquois rôlant furtivement derrière

en ainsi pendant des mois entiers L voyages ainsi pendant des mois entiers yeart d'arriver au village de la mission. "Nous rece recevrone, écrivait du pays des Hurons le le de Brabeuf à quelques personnes qui brûlaient de deir de venir partager ses labeurs apostoliques, aous vous recevrons dans une si chétive de le proposition de la companie de la compa ne vous seres, nous ne pouvons vous donner nous pauvre natte et tout au plus quelque retreres en une saison où de misérables petites tertoles, que nous appelons ici taouhac,.... rous empescheront quasi les nuits entières de ternet l'œil ... Et puis comment penseriez-vous passer ici l'hyver?... Je le dis sans exagéstion, les sing et six mois de l'hyver se passent les ces incommodités presque continuelles, les reidures excessives, la fumée, et l'importunité es Sauvages; nous avons une cabane bustie de suples écorces, mais si bien jointes que nous vavons que faire de sortir dehors pour savoir and temps il fait; la fumée est bien souvent si maisse, si aigre et si opiniastre, que les cinq et la jours entiers, si vous n'estes tout à fait à lépreuve, c'est bien tout ce que vous pouvez le que de cognoistre quelque chose dans votre béviaire... Adjoustes a tout cela que votre to ne tient qu'à un filet.... Un mescontent peut brusler ou fendre la tête à l'escart. It puis vous estes responsable de la stérilité ou les dité de la terre, teous peine de la vie; vous les la dance des sécheresses; si vous ne faites devyor, en ne parle pas moins que de se défaire rous.

travers tous ces périls, le nouvel apôtre, à ne remie du voyage, se livre avec ardeur à miss' une langue informe, h'élisée de mille dificilés et entremélée de divers dialectes. Cet mus, aussi distingué par sa science que par a vestes, devient l'humble disciple d'enfants de nature apacente et grocsiers. Il ira ensuite compre le pain de la divine parole à quelques cophytes dispersés pa et à en différents villages, bien durant la saison d'hiver, il suivza en quettes les partie de chasse, marchant le jour aveloppe dans un tourbillon de neige, dormant auté sur un lit de aspin. Un canot sanvage chast un soir aux Trois-Rivières; les Frances.

P. Bremant échappa ainst à la mort, et sauva de compagnes en donnant l'alarme au moment auguste, qui s'éctaire gliefe près d'eux pendant diction feudre sur leur camp.

enie accourus an rivage furent tonchés jusqu'ac-larmos en reconcaissant parmi les Indiesa le P. Daniel qui arrivait d'une de ses missions. Il avait l'air gai et joyeux, le regard atgomant et illuminé; mais la figure amsigrie, brûlée et toute défaite. Pieds nus 1, le bréviaire sus au cou, l'aviron à la main, il était vétur d'une vieille soutane déchirée en lambeaux; a ob mise était toute pourrie sur son dos. Mais il était heureux, car il avait en le bonheur de baptiser un pauvre malheureux qu'on menait à la mort. Tous se jetèrent à son cou et embras-sèrent avec attendrissement ce glorieux apôtre de Jésus-Christ. Qu'ils sont beaux sur les montagnes et sur les Apres sentiers du désert les pieds de ceuv qui annoncent la prisc.

Ainsi furent évangélisées, en moins de quinzo ans, les diverses tribus sauvages disséminées depuis les sources des grands lacs jusqu'au golfe Saint-Laurent, et depuis les glaces de la Baie d'Hudson jusqu'anx rivages de l'Atlantique;— à une époque où les colons de la Nouvelle-Angleterre n'osaient encore perdre de vue le

seuil de la forêt.

Mais de toutes ces missions, la plus célèbre par le nombre de chrétiens et de martyrs qu'elle a donnés au ciel autant que par ses touchantes infortunes, c'est la petite église huronne. L'histoire de toutes les autres missions se résume dans les différentes phases qui accompagnèrent la conversion de cette tribu et sa destruction si pleine de péripéties et de larmes.

Nous en tracerons ici une esquisse un peu détaillée, afin de donner au lecteur une idé complète de l'œuvre des missions, qui occupe une des pages les plus importantes et les plus admirables des annales canadiennes. L'histoire du Canada, en effet, est, pour ainsi dire, l'histoire de la religion et de la civilisation sur les rivages

du Saint-Laurent.

Bien longtemps la nation huronne résista 👗 tous les traits de la grâce. Déjà huit année s'étaient écoulées depuis la fondation de cett mission, et à peine quelques rayons de lumière avaient-ils lui dans les ténèbres de l'idolâtrie, à ceine de loin en loin quelques néophytes avaientils demandé le bapteme. Les ouvriers de cette vigne du Seigneur, toujours entre la vie et la mort, avaient beau remuer ces sillons arides et les tremper de leurs sucurs, ils ne produisaient que des ronces. En traçant la vie du missionnaire, nous avons dit les meurtrissures du corps; mais qui dira les saignements du cœur, les déchirements de l'âme? Tant de sacrifices allaient donc être inutiles? Le Seigneur n'écoutait donc pas leurs gémissements et leurs soupirs? Mais voici venir l'innocente et pure victime, l'holocauste sans tache, dont le sang va fertilise

Les sauvages obligeaient les voyageurs de se dé-chausser en entraut dans les canots d'écorce, de secition de les briser.

des précieux germes confiés à la terre. C'est le céraphique Pères Jogues. Ceint pour le combat, il descend des montagnes de l'Occident où il a annoncé la parole du salut aux Ojibewais 1, il quitte les bords du lac Huron, séjour de cette nation huronne, objet de tant de sollicitude, et pour l'aquelle, depuis cinq ans, il élève ses mains

suppliantes vers le ciel.

Le voilà tombé entre les mains des féroces Troquois avec plusieurs captifs français et sauvages (1642). Comment peindre ici l'héroïsme de ce grand témoin de la foi? Il faudrait citer en -entier les pages admirables où lui-même a tracé d'une main mutilée et sanglante le récit de sa du ciel, qui arrachent des cris d'admiration aux ennemis de la foi, et devant lesquelles le chrétien tombe à genoux, ravi en extase. Pendant le combat où il est fait prisonnier, il ne songe ni à fuir, ni à se défendre. S'oubliant entièrement lui-même, il ne s'occupe que de ses compagnons d'infortune; il entend l'aveu de leurs fautes, les absout et les prépare à la mort. Quelques sauvages catéchumènes reçoivent le baptême. L'un d'eux était un vieillard octogénaire; forsqu'on voulut l'entraîner avec les autres captifs, il dit à ses bourreaux; "A mon âge, comment puis-je aller dans un pays lointain et étranger? Non, je mourrai ici. ' Et il reçut la couronne du ciel à l'endroit même où il venait de recevoir celle du baptème.

Les Iroquois assouvirent leur férocité sur le P. Jogues en lui arrachant avec leurs dents presque tous les ongles, et en lui mâchant les deux index. Ils l'accablèrent tellement de coups qu'il demeura longtemps privé de sentiment et

presque sans vie.

Pendant le voyage qui dura treize jours, chacun de ses pas fut marqué par quelques tortures. Aux horreurs de la faim s'ajoutaient les chaleurs excessives pendant le jour, le froid pendant la mit, les fatigues, les menaces et des ornautédont le récit seul fait frémir. Les vers naissaien dans ses plaies encore ouvertes et envenimées, et il pouvait dire avec Job: J'ai dit à la pourriture vous êtes mon père, et aux vers vous êtes ma mère et ma sœur.

Le cœur navré du saint martyr était en proie à de bien plus vives douleurs encore, lorsqu'il sonsidérait cette marche funchre de chrétiens traînés avec lui au supplice et à la mort.

Enfin ils arrivèrent au premier village iroquois, où ils furent reçus par une grèle de coups de bâtons, de massues, et de baguettes de fer. Bespirant à peine, le Père fut traîné sur un échafaud où, après avoir subi de nouveaux tourments, il eut le pouce gauche coupé par un sauvage. "Je pris alors, dit il, ce pouce evec l'autre main, et je vous le présentai, à Dieu

que, depuis sept ané, je vous offrais dans votre Eglise; mais un de mes compagnous d'avertit de ne pas en agir ainsi, dans la orainte que mes ennemis ne me le missent dans la bouche et as me forçassent à le manger tout sanglant."

Des jours et des nuits sans fin s'écoulerent

vivant et véritable, en mémoire des e

Des jours et des nuits sans fin s'écoulèrent ainsi dans d'inénarrables souffrances, presque sans aucune nourriture et sans sommeil.

où les jeunes gens nous réunit dans une cabane, où les jeunes gens nous attendaient. Ils nous ordonnèrent alors de chanter, commé c'est l'usage des prisonniers, et nous nous mines à chanter. les cantiques du Seigneur sur une terre étrasgère, (pouvions-nous chanter autre chose?). Au chant succèda le supplice.... Ils jetèrent sur moi des cendres chaudes et des charbons ardents.

Fai

ms

En

tin

AP

d'u

Plu

"Avec des cordes, faites d'écorce d'arbres, ils me suspendirent par les bras à deux potesux plantés au milieu de la cabane. Je m'attendais à être brûlé; car c'est la posture qu'ils donnent ordinairement à leurs victimes. Le Seigneur, pour me faire reconnaître que si jusque là j avais pu souffrir avec un peu de courage et de patien je le devais non à ma propre vertu, mais à Cela qui donne la force aux faibles, m'abandonas pour ainsi dire à moi-même pendant ce nouveau tourment. Je poussai des gémissements (car je me glorifierai volontiere dans mes infirmitie, afin que la vertu de Jésus-Christ habite en moi). et l'excès de mes douleurs me fit conjurer mes bourreaux de relâcher un peu mes liens; me Dieu permettait, avec raison, que plus je faissis d'instances, plus ils me serrassent étroitement. Après environ un quart d'heure de souffrance, ils me détachèrent; sans cela je serais mort. "

A tous ces tourments, venait se joindre & chaque instant l'appréhension de l'horrible aupplice du feu. Enfin le Père fut relégué dans un village avec un autre prisonnier français, Ren Goupil, jeune chirurgien, d'une admirable piété, qui était venu en Canada pour se consacre l'œuvre des missions. Après tant de coups et de blessures, tant de jeunes multipliés et de veiller. continuelles, et surtout après tant de poignantes angoisses et de peines intérieures, n'étant plus occupés pour ainsi dire qu'à sentir leurs douleurs. les deux captifs exténués pouvaient à peine marcher ou se tenir debout. Leurs membres, qui n'étaient plus qu'une plaie, ne leur laissaient de repos ni le jour ni la nuit. Enfin, réduite à la dernière extrémité, ils arurent pendant quelque temps que chaque jour allait être le dernier. Leur unique consolation, parmi tant de maun, était de se traîner péniblement sur une colline qui dominait le village, et dans cette solitude, loin du turnulte et des importunités, de répendre leurs fines devant Dieu en de tendres épanche-ments, et de déposer à ses pieds leurs croirs, leurs tristesses et les ameriumes de leurs cours. Un jour qu'ils rentraient au village en régiant le chapelet de la Bainte-Vierge, un marage,

<sup>1.</sup> Dans une mission qui le fit pénétrer jusqu'au Sant-Sainte-Marie.

agnons m'averti orainte que me la bouche et ne sanglant." fin s'écoulèrent

frances, 'presque sommeil.

ans une cabane, laient. Ils nous mme c'est l'usage nimes à chant une terre étra utre chose?). Au Ils jetèrent sur charbons ardents. corce d'arbres, ila à deux potesux . Je m'attendais ure qu'ils donnent es. Le Seigneur, si jusque là j'avait rage et de patiene vertu, mais à Celu les, m'abandonna endant ce nouveau missements (car je es mes infirmite rist habite en moi). e fit conjurer mes nes liens; mais que plus je faisais assent étroitement.

serais mortal mait se joindre A de l'horrible adp ut relégué dans un ier français, René ne admirable piété, ur se consacrer à tant de coups et de tipliés et de veilles, tunt de poignantes eures, n'étant plus entir leurs douleu pouvaient à peine e leur laissaient de Enfin, réduite à la nt pendant quelque ait être le dernier. rmi tant de maux, ent sur une colline ans cette solitude, unités, de répandre le tendres épandre-pieds leurs proiz, nes de leurs contra village en régitant

re de souffrance, ila

ant Réné, l'étendit mert à ses piede d'un [

A la vue du tomahawk ensanglanté, le Père egues se jette à genoux, ôte son bonnet, recom-nande son âme à Dieu, et attend le même sort ;

nais le sauvage lui ordonne de se relever. Le cadavre de Réné fut traîné dans le village, Bandonné aux chiens, puis jeté dans un torrent. A la première occasion favorable, le Père Jogues se mit à la recherche des restes de son infortuné ami, afin de lui donner la sépulture. "Je partis de bonne heure, dit-il, avec une bêche pour creuser une fosse; mais on m'avait enlevé mon frère. Je vais à l'endroit où il était. Je gravis a colline, au pied de laquelle coule le torrent; en descends, je parcours la forêt qui est de l'autre côté : tout est inutile ... Que de gémissements je poussai alors! Que de larmes, pendant que je vous adressais, ô mon Dieu, le chant des psaumes d'usage dans notre sainte Eglise, pour l'office des morts!

"Cependant après la fonte des neiges, j'appris de quelques jeunes gens qu'ils avaient vu les ossements épars du ca lavre de ce Français. Je me transporte alors sur les lieux. Je recueille telques os à demi rongés, restes des chiens, des loups et des corbeaux, et en particulier une tôte brisée en plusieurs endroits. Je baise avec respect ces saintes reliques et je les cache en terre."

Resté seul au milieu des Iroquois. l'héroïque martyr out à subir, pendant près d'une année core, un esclavage mille fois pire que la mort. En pale à d'éternelles angoisses, objet du mépris de ses bourreaux, lui dont le monde n'était se digne, mourant de faim et de froid, il ne fut plus bientot qu'un squelette ambulant. La vie lui était un tourment, et la mort un véritable gain. Son unique refuge était la prière et la éditation des Saintes Euritures. Tous les matins, des qu'il pouvait s'échapper, il se retirait, à l'exemple du Sauveur, sur la montagne, au nilieu de la forêt. Là, agenouillé aux pieds d'une grande croix qu'il avait tracée sur un gros arbre en lui enlevant son écorce, il passait la dus grande partie des journées dans l'oraison et Punion avec Dieu qu'il était seul à adorer et à imér dans ces vastes déserts. Il fit même, malgré les rigueurs du froid, une retraite de

quarante jours dans les bois.

"Que de fois, écrivait le sublime anachorète, nous hous commes assis sur les bords des fleuves de Babylone et nous avons versé des larmes au souvenir de Sion, non seulement de la Sion triomphante dans les cieux, mais de celle qui glorifie Dieu sur la terre? Que de fois, bien que ur une terre étrangère nous avons chanté le contique de Seigneur, et nous avons fait retentir les forêts et les montagnes des louanges de leur Auteur, qu'elles n'avaient pas entendues depuis leur création! Que de fois j'ai gravé le nom de Jéans sur les arbres élevés des forêts, afin que les débons qu', irembient en l'entendant pro-

noncer prissent la fuite en le voyant! que di fois en découpant l'écorce, j'ai tracé sur les arbres, la très-sainte croix de mon Dieu, pour faire fuir ses ennemis, et que par elle, ô mon Seigneur et mon Roi, vous régnassiez au milieu des ennemis de la croix, les hérétiques et les payens, habitants de ces contrées, et sur les démons qui y dominent au loin."

Les habitants de la Nouvelle-Hollande, qui travaillaient depuis longtemps à sa délivrance lui offrirent un jour les moyens de s'évader; maisquelle ne fut pas leur stupéfaction, lorsqu'aulieu de saisir cette chance de salut avec empressement, il leur demanda quelques jours de réflexion. Car, ayant eu le bonheur de baptiser un bon nombre de captifs et d'enfants, il avait résolu de vivre et de mourir sur cette croix où le Seigneur l'avait attaché. Et ce ne fut qu'après s'être bien convaincu que sa présence. ne serait d'aucune utilité à ses ennemis, qui venaient de former la résolution de le mettre & mort, qu'il se décida à prendre la fuite.

Enfin, après bien des dangers et des traverses, il aborda sur les côtes de la Bretagne, où il reçut l'hospitalité chez un paysan breton. Toute la famille fondit en pleurs au récit de ses infortunes, et le Père lui-même ne put retenir ses larmes lorsque les deux jennes filles de la chaumière vinrent, en sanglotant, lui offrir un ou deux sous,

leur unique trésor.

Son séjour en France fut à peine de quelques mois. Enivré de la folie de la croix, ce sublime insensé ne soupirait plus qu'après ses chères missions du Canada, n'avait d'autres désirs que d'y consommer son sacrifice. De retour dans la colonie, il fit, par l'ordre de ses supérieurs, trois voyages chez les Iroquois. An dernier, il eut le pressentiment de sa mort. "Ibo et non redibo;" j'irai et je ne reviendrai pas, écrivait-il; mais je serais heureux si notre Seigneur voulait achever le sacrifice où il l'a commencé, et que ce peu de sang que j'ai répandu sur cette terre fût comme les arrhes de celui que je donnerais de toutes les veines de mon corps et de mon cœur. 10

A peine arrivé chez les Iroquois, il fut deponille de ses vêtements, accable de coups, et peu de temps après assommé à coups de hache à l'entrée d'une cabane (18 octobre 1646).

En parcourant la vie de ce grand crucifié de. Jésus-Christ, ne croirait-on pas lire une page dérobée aux Actes des Martyrs? En lui revit tout entière la fraîcheur des anciens jours, de cette aurore du Christianisme, dont les premiers rayone respiendiesent encore d'un éclat si radieux.

L'astre du nouveau martyr, à peine apparu au firmament de l'Eglise, ramena le printemps dans les sillons de la mission huronne. 1. Une

<sup>1.</sup> La Mère de l'incarnation raccusant la conversion des Hurone disait; "L'on attribue cette fécondité aux mérites et aux prières du ft. P. Jogues, dont le sang répandu a été comme la semence de tant de généroux néophyses." (Lettres Elistoriques, 16 Mept. 1661.)

rerveilleuse germination as révéla teut à coupst couvrit bientôt le sol, jusque là si stérile, d'une riche floraison. Moins de deux aus après la mort du père Jogues, la nation entière avait embrassé la foi. Mais le ciel semblait oraindre les orages pour la nouvelle moisson, car sans attendre la maturité, il voulut la cueillir encore en fleur, et la mettre à l'abri dans les célestes greniers.

La nation iroquoise, qui était en guerre depuis plusieurs années avec les tribus huronnes, avait enfin acquis sur elles, après bien des alternatives de succes et de défaites, une supériorité incontestable. Elle entreprit alors une dernière lutte d'extermination. Pendant l'hiver de 1649, une nombreuse armée d'Iroquois se présenta aux portes du village Saint-Ignace. Déjà l'année précédente, ils avaient détruit deux bourgades et massacré le P. Daniel. Le fort, attaqué à l'aube du jour avec une hardiesse et une habileté incroyables, fut emporté sans presqu'aucune résistance. Les Hurons ne soupçonnaient pas même le présence de l'ennemi et étaient plongés dans un profond sommeil. Le village fut livré sux flammes et tous les habitants, hommes, femmes, enfants furent passés par le fer, et le seu. Trois hurons seulement parvinrent à s'échapper demi-nus, et coururent à une lieue sur la neige et la glace donner l'alarme au village Saint-Louis.

Au milieu de la consternation générale, le cri de guerre des Iraquois retentit dans la forêt et glaça toutes les âmes d'épouvante. Les ennemis ne voulaient pas donner à leurs victimes le temps de se reconnaître. Ils cernèrent la place de tous les côtés et montèrent à l'assaut. Deux fois les guerriers hurons, qui ae défendaient en héros, les repoussèrent avec pertes; mais enfin, écrasés par le nombre, ils tombèrent sous les débris des palissades. Les féroces vainqueurs pénétrèrent alors par toutes les brèches et firent un horrible carnage. Bientôt une colonne de fumée, qui s'élèva des cabanes en flamme, annonça la fatale nouvelle aux bourgades voisines.

Les Pères de Brebeuf et Lalemant se trouvaient alors au village Saint-Louis. Malgré les preseantes solicitations des Hurons qui les suppliaient de prendre la fuite, ils aimerent mieux se vouer à une mort certaine, plutôt que d'abandonner leur troupeau à l'heure du danger. Dans l'horneur de la mélée, parmi les flèches et les balles, les couteaux et les tomahawks qui tournaient sur leurs têtes, les hurlements des vainqueurs et les lamentations des mourants, ils baptisent les catéchumènes et donnent l'absolution aux néophytes, les confirmant tous dans la .oi. Chargés de liens avec les autres prisonaiers, ils sont conduits sur les ruines fumantes da village Seint-Ignace pour y être torturés. On les acqueille à leur arrivée par une grêle de ceups de bâtons. Le Père de Brebeuf se jette à

genoux au pied du poteau où il ve streatische, et comme autrefois l'appère Saint andré du le vue de la croix après laquelle il soupirait depais i longtemps, il l'embrasse avec amour et resiect. Puis apercevant autour de lui une foule de chrétiens condamnés comme lui an supplice, il lève les yeux au ciel, et dans une fervente prière, adressée à Dieu, il les exhorte à souffrir coursgensement en laur montrant les palmes qui les attendent là haut. "Echon, "lui répondent les bons sauvages, notre esprit sera dans le ciel, lorsque nos corps souffriront sur la terre. Prie Dieu pour nous, qu'il nous fasse miséricoche, nous l'invoquerons jusqu'à la mort, "

Le caractère du P. de Brebenf est unique par

TOU

ieu

for

Yer

rea d'y Bre

d'u

AVA

le c

d'u

sa grandeur dans l'histoire de l'héroïsme en Canada. Nous avons assists avec un frémissement mêlé d'horreur et d'inexprimable pitlé au martyre du P. Jogues. Sa constance admirable dans les tourments, son héroïsme uni à une candeur et à une simplicité angéliques nous arrachent des larmes. Parfois cependant un soupir, un gémissement trahissent en lui les défaillances de la nature; c'est l'agneau résigné, mais suppliant, sous la griffe du tigre. Le P. de Brebeuf, au contraire, c'est le lion dans toute sa force et sa majesté. Chez lui, l'âme est tout entière souveraine et maîtresse de son enveloppe mortelle; l'humanité semble avoir perdu tous ses droits. Tandis qu'on suspend autour de son con un collier de haches rougies, -qu'on l'enveloppe d'une ceinture d'écorce enduite de gommeet de résine enflampées,—qu'en dérision du baptême on lui verse de l'eau bouillante sur la tête, qu'on taille sur ses membres des lambeaux de chair qui sont grillés et dévorés devant ini--qu'on lui perce les mains avec des fers ronges, qu'après lui avoir arraché la peau de la tête, on jette sur son crâne de la cendre chande et des charbons embrasés, -que sa peau rôtic se fend en larges blessures rouges et sanglantes,—que le fer en feu siffle aur ses muscles agités de spasmes convulsifs et s'enfonce jusqu'aux os,—que de tout son corps carbonies s'échappe une vapeur comme d'une chaudière en ébullition,—pas un cri, pas un soupir ne s'exhale de es poitrine. Sa figure illuminée conserve l'expression d'une sérénité parfaite; et les jets de flamme, qui voltigent autour de sa tête, semblent déjà le couronner du nimbe mystique des bienheureux. Son regard, attaché au ciel, plonge au delà des sphères visibles et paraît absorbé dans la con-templation d'une céleste vision; il l'abaisse de temps en temps sur ses bourreaux avec tant de calme et de fermeté qu'ils reculent d'affici comme devant un être surnaturel. D'une voix forte et assurée, il leur annonce la vérité, et encourage les infortunés captifs qui partagest son supplice. Les Iroquois redoublent de fureur et de cruauté, afin de le faire taire. Quelques

<sup>1.</sup> Nom que les sauvages connaient an P. de Brebent.

va stre attaché, aint André à la soupirait depuis amour et respect une foule de chrè supplice, il lève fervente prière, à souffrir coura- palmes qui les lui répondent les ra dans le ciele re la terre. Prie

asse miséricorde,

mort. " nfost unique par le l'héroïsme en avec un frémis nexprimable pitié oonstance admihéroïsme uni A é angéliques nous is cependant un ssent en lui les l'agneau résigné, lu tigre. Le P. le lion dans toute lui, l'âme est tout de son enveloppe avoir perdu tous

end autour de son
es,—qu'on l'envenduite de gomme
u'en dérision du
bouillante aur la
res des lambeaux
évorés devant lui;
ec des fers rouges;
eau de la tête, on
lre chaude et des
beau rôtie se fend
anglantes,—que le
agités de spasmes
'aux os,—que de
appe une vapeur
bullition,—pas un
le de sa poitrine.

angiantes,—que le agités de spasmes d'aux os,—que de appe une vapeur bullition,—pas un lle de ae poitrins de properent de flamme, qui semblent déjà le des bienheureux longe au-delà devorbé dans la commi, il l'abaisse de mux avec tant de reculent d'efficience la vérité, et life qui partagent loubient de fureur de fu

taire. Quelo

husens apostate joignent l'indult à la férocité. "Eu acus as dit, Echon, s'écrientils, que plus on souffrait dans cette vie, plus la récompense cerait grande dans l'autre. Remercie-nous donc, puisque nous embellissons ta couronne.

Raspérés de ne pouvoir ni lui arracher le moindre signe de faiblesse, ni l'empêcher de perler, ils lui fendent la mâchoire en deux d'un coup de hache, lui coupent les lèvres, le nez, une partie de la langue, et lui enfoncent un fer rouge dans la bouche. Dans cet affreux état, il parlait encore par signe pour consoler et fortifier les autres captifs et surtout le P. Lalemant dont les soupirs lamentables, les plaintes déchirantes lui fendaient l'âme. Nature frèle et délicate, le P. Lalemant n'était qu'un faible enfant auprès du P. de Brebeuf, colosse doué d'une organisation physique exceptionnelle. C'était un spectacle navrant pour le vieux missionnaire de voir son jeune compagnon, qu'il aimait comme son enfant, se tordre dans d'intolérables douleurs. Au plus fort de ses tourments, il joignait les mains, levait les yeux au ciel, et poussait de profonds soupirs vers Dieu, en invoquant son secours. Ses bourreaux le couvrirent d'écorces de sapin et avant d'y mettre le seu le traînèrent devant le P. de Brebeuf; le jeune martyr se jeta à ses pieds, et se recommanda à ses prières en répétant les paroles de l'apôtre Saint Paul: "Nous avons sté donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes."

Ivres de carnage et de sang, les Iroquois inventèrent contre lui des raffinements de cruauté dignes de l'enfer. Ils lui arrachèrent les yeux et mirent à la place des charbons ardents. Son supplice fut prolongé pendant un jour et une nuit entière; et ce ne fut que le lendemain de sa captivité, vers neuf heures du matin, que l'un d'eux fatigué de le voir languir ei longéemps, mit un terme à ses meux en lui fendant la tête d'un coup de hache.

Le P. de Brebeuf avait cueilli sa couronne avant lui. Il rendit le dernier soupir après trois heures de tortures. Le barbares lui arrachèrent le cour et le devorrent entre eux, croyant ainsi l'incorporar une partie de con courer.

Nous us craignons pas qu'on nous reproche e nous être arrêté trop longtemps devant cette douloureuse peinture. Le regard de l'historien es e détache qu'à regret de ces scènes à la fois déchirantes et radieuses, surtout de cette majestueuse figure du P. de Brebeuf, qui rayonne d'une grandeur sansrivale, debout sur les cendres fumantes de la nation huronne. Il avait été le fondateur de cette petite église, et il en fut le dernier apôtre; après l'avoir tenue dans ses bras à son berceau, il l'ensevelit avec lui dans

sa tombe. La mort ou P. de Brebeut, en effet, semble, creuser un atime sous ses pas. Le vertige s'empara de la nation entière, saisit d'épouvante à la vue des cruautés inouies des Iroquois. Elle se crut perdue. S'imaginant toujours voir derrière elle le fantôme implacables de son ennemi, elle se dispersa dans les bois oùt la famine, la guerre, l'épidémie s'acharuèrent à ses pas, et décimèrent ses tristes débris.

Ainsi fut anéantie cetta petite chrétienté, enfantée avec tant de douleurs et de larmes, au moment même où élle croissait en grâce et donnait les plus belles espérances. Le Sauveur, au jour de sa visite, n'avait eu qu'une couronne d'épine à poser sur le front de sa nouvelle épouse. Mais la jeune néophyte s'était montrée digne de son bien-aimé; agenouillée et soumise, elle l'avait reque de ses mains en la baisant avec amour. Elle gravit courageusement tous les dégrés de la souffrance, cette autre échelle de Jacob qu'avaient montée, les premiers, ses glorieux missionnaires. Aussi lorsqu'ils la déposèrent, toute meurtrie et sanglante, au pied du trône de Dieu, sa couronne d'épines avait fleuri sur son front et était devenue la couronne de rose des martyrs.

Selon les vues humaines, les désastres qui avaient englouti la mission des Hurons, avaient détruit en grande partie l'œuvre si laborieusement élaborie de la civilisation et de la conversion des sauvages. Mais ce qui paraissait la tempête n'était que le souffle de l'Evangile. Les faibles débris des Hurons, échappés à la mort, en se dispersant de tous côtés, allèrent déposer les premiers germes de la foi chez plusierrs nations, et jusqu'au milieu de leurs mortels ennemis. Ainsi Dieu se plaît à confondre la sagesse de l'homme; ses plus beaux édifices aurgisseut des ruines; et c'est au mouent même où toute vie paraît éteinte pour jamais, que l'oiseau de l'espérance chante sur les décombres l'hymne de la résurrection.

Lorsque les missionnaires, bien des années plus tard, pénétrèrent dans les villages iroquois, ils furent ravie d'admiration d'entendre retentir la forêt des chants sacrés de l'Eglise. C'étaient quelques familles huronnes qui, pour charmer leur exil, psalmodiaient, dans leurs rudes cantiques, les hymnes de Sion. "Je ne pouvais m'empêcher de verser des larmes, dit un des missionnaires, en voyant ces pauvres exilés ài fervents, et si constants dans la foi." Ils avaient formé, au milieu de la gentilité, une colonie chrétienne, et quoique privés de tout seçours religieux, ils avaient conservé toutes leurs pieuses habitudes. "Les chants sacrés, la prière en commun, l'enseignement de la doctrine chrétienne se perétuèrent dans les famille. Ces bons néophytes ne se contentaient même pas d'entretenir parmi eux ces pieux sentiments; ils avaient le zèle de la foi et cherchaient à la

<sup>1.</sup> On couserve encore, ches les Dames Hospitalières de Québes, le crâne du P. de Breberf, enchâssé dans le seule d'au buste d'argent, qui l'ut envoyé au Canada par la famille de l'illustre martyr, dans le but d'y renfermer entie précieuse relique.

"Un de cos chrétiens, viciliard d'une foi prouvée, qui avait autrefois reçu le P. Lemoine dans sa cabane, avait sanctifié toute sa famille, et converti bien des payens. Privé depuis vingt toujours à Dieu de ne pas mourir sans confession. Il fat exaucé l En voyant le P. Fremin, il a'écria: " Enfin le bon Dieu m'a exaucé; confesse-moi et je meurs content. 1

Nous sommes entrés dans ces détails au sujet de la mission des Hurons, parce que, comme neus l'avons déjà remarqué, elle offre dans un cedre restreint, le tableau complet des origines

chrétiennes parmi les sauvages.

Toutefois l'histoire de l'apostolat indien ne révèle qu'un côté du plan divin dans la fondation de la Nouvelle-France. Ce n'est, pour ainsi dire, que le rayonnement de la pensée providentielle qui présidait à la naissance d'une nation chrétienne. Nous avons déjà vu quels purs éléments avaient été réunis pour en former le premier noyan; quels hommes choisis la main divine avait groupés autour de Champlain.

Depuis le jour où le Verbe de Dieu s'est associé ane Vierge dans l'œuvre de la rédemption du monde, rien de grand ne s'opère dans l'Eglise ans l'intervention de la femme. Elle apparaît A l'origine de toutes les sociétés chrétiennes, exerçant une puissance inconnue aux âges païens. Car, de même que Dieu, le christianisme est amour; et nulle part sur la terre le fleuve de L'amour ne jaillit avec tant d'abondance que du oceur de la femme; aussi est-ce sur ses genoux que le christianisme est venu déposer les générations naissantes pour les abreuver du lait de cet amour, après l'avoir purifié et sanctifié.

Tel est le secret de la grandeur et de la puis-

sance de la femme chrétienne.

Les artistes représentent le manteau d'azur de la Reine du ciel tout parsemé d'étoiles : n'est-ce par l'emblême de cet essaim de vierges et de femmes héroïques qui forment son cortége? Toutefois en faisant asseoir la femme à côté de l'homme sur le trône de la vertu, le christianisme ad l'a pas arrachée an foyer domestique. Son triomphe est d'avoir brisé ses chaînes et de les avoir ensuite tressées en couronne sur sa tête. D'exclave de la famille, il l'en a fait la reine. Son action sur la société est tout intérieure, comme sa gloire; l'éclat n'en pénètre au dehors qu'à travers le voile du sanctuaire domestique. C'est la vie humble, cachée, invisible, mais toute puissante de Marie dans l'Evangile. Parfois seu sment, aux jours suprêmes, elle apparaftra au premier rang pour le salut des peuples. Elue de Dieu dans le paleis ou sous le channe, cile portera alors le bandeau royal ou la houlette, et s'appellera Hélène ou Geneviève de Paris; Clotilde, Blanche de Castille ou Jeanne d'Arc. Autour du berceau du peuple canadien, un

cercle de vierges et d'hérolties la saluera, ave Bossust, du nom de Thérèse de la Nouve France.

C'est cette Mère de l'Incarnation, dont le nom béni s'est déjà reucontré plus d'une fois sou notre plume, et qui fut la première en descomme en génie et en sainteté à la tête de cotte armée d'épouses du Christ qui vinrent dresser leurs tentes dans les bois, au milieu des sauva du Canada. Jalouses des grands travaux des missionnaires, ces saintes femmes no voulurent pas se montrer moins fortes et moins généreuses, et laisser les hommes queillir seuls les palme du sacrifice. A peine, en effet, la colonie avaitelles pris naissance et ouvert les portes des missions, qu'un long murmure partit des divers points de la France. C'était le signal du départ de ces colombes du Seigneur, qui, emportées par le souffle de l'apostolat, s'élevaient du sein des cloîtres et des cités et venaient s'abattre sur nos rivages. Rien ne put effrayer leur charité ; ni la vaste étendue des mers, ni les récife inconnus, ni l'horreur des tempêtes, ni les glaces des hivers, ni la crainte des plus affreux sup-plices. Elles s'avancent sur les montagnes de l'océan, et viennent bâtir leurs nids féconds dans les cavernes des serpents et des curs, Enfants des bois, quels ne furent pas votre étonnement et votre admiration en voyant ce timides vierges affronter tant de périls par dévouement pour vous, par amour pour vou âmes! Et toi, petite église naissante du Canada, lève-toi, étends les bras, et regarde autour de toi ; ... ten fillen viendront de toutes parts. Alors tu verras et ton cœur admirera et sera. inondé de délices. ... Elles volent comme des tronte de uettes. La soient comme des nuées et comme des colombes. Le peupleront tes lieux déserts. parce que le Seigneur a mis en toi ses complaisances. et que tu donneras naissance à un grand peuple. La charité incomparable de tant d'illustres servantes de Dieu s'est réunie dans une seule

âme; l'éclat de tant de vertus a brillé dans une

même vie,

L'histoire de la Mère de l'Incarnation nous montrera quelle charité, quel amour du sacrifics et de l'immolation, quelle énergie morale, quelle persévérance, il avait fallu de cette courageuse femme, et à ses compagnes, pour venir s'exiler, sous un ciel nouveau, et consumer leur vie parmi les peuplades les plus féroces de l'univere, afin de les amener aux piede de Jésus-Christ, après les avoir enchaînces par les liens de l'amour divin. Nous verrons la Mère de l'Incarnation initiée d'abord, d'une manière provi dentielle, à sa carrière apostolique, conduité comme par la main à travers tous les états de la vie, fille, femme, mère, veuve, novice, reti-gieuse, nons la verrons depuis le jour où, abor-dant la terre du Cauada, elle se prosterne.

Les p entent roisés. gnorani fature eur mis même te ravis, le es ange enoux. Dieu qu'

On n' calitude. nouveile de cinqu t plusi baptême. Toutes

oux l'ave que glan de ces re peu-a-per anadien et dont e

oe petit p que le 1 Nous all infiltrait . dans la s

Pour p seraient nous nou avous fa de notre er, dan mer, an'aucun noisausion trops, en qui révèl qui s'opé

En par Fexemple comme t norale, o enthous au dépen u'un Ho

L. Lo B. P. Martin.

<sup>1.</sup> Isaïe, LX et sufy.

ont le n te de cetté ent dresser C'BAUVAG ravaux des voulurent énéreuses. les palme onie avait-

portes des des divers du départ emportées ent du sein abattre sur ur charité : les récifs ni les glaces ffreux sup-ntagnes de

da féconde

des curs pas votre voyant cos périle par pour vos du Canada, autour de utes parts. ra et sera. comme des peupleroni

d'illustres une seule é dans une

ation nous

que tu don

lu sacrifics rale, quelle courageuse ir s'exiler. leur v e l'univers sus-Chri s liens de ere de l'Inière provi s étate de ovice, renr où, abox

o avec transport, jusqu'an jour où ste trois are plus tard, elle rend son Ame a Dieu, déployant sans cesse le même hérolsme, servant les barbares, instruisant les colons, s'age-pouillant aux pieds des petites sauvagesses, les nettoyant, les catéchisant et ouvrant leurs âmes aux lumières du ciel.

Les peuples sauvages, témoins de cette charité e la Mère de l'Incarnation et de ses sœurs, se entent attirés par un charme invisible et apprivoisés. Accoutumés aux mœurs les plus cruelles, gnorant même le nom de la pitié, ils voient ces créatures célestes essuyer leurs larmes, vêtir for misere, panser les plaies de leurs âmes en même temps que celles de leurs corps; ils sont ravis, le ciel s'ouvre à leurs yeux, ils croient voir les anges descendus d'en-haut, ils se jettent à genoux, baisent les pans de leurs robes, et adorent Dieu qu'ile voient si ostensiblement en elles.

On n'est pas étonné après cela de voir la pouvelle sortir du désert. En peu d'années, plus de cinquante mille sauvages furent évangélisés, plusieurs milliers d'entre eux reçurent le

Toutefois la Providence ne bâtissait pas sur sux l'avenir de sa nouvelle Eglise. Elle ne faisait que glaner, en passant, sa gerbe d'élus au milieu de ces races aborigènes destinées à s'éteindre peu-à-peu. A côté d'elles, grandissait la colonie anadienne, héritière future de leurs dépouilles, et dont elle aurveillait la mâle éducation.

Nous allons maintenant étudier son action sur ce petit peuple qui cera plus tard la nationalité la plus vivace de l'Amérique, en même temps que le héraut de la vérité sur ce continent. Yous allons voir quelle sève immortelle elle infiltrait au cœur de cet élément français, trempé

ang la souffrance et le travail.

Pour ne pas entrer dans des détails qui dépasceraient les limites d'une simple introduction, ous nous contenterons d'indiquer, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, cette nouvelle phase de notre histoire; et nous essayerons de la résumer, dans un fait caractéristique, qui, mieux qu'aucun commentaire, pous fera connaître la strons, entre mille, un de ces traits d'hérolame qui révèle à lui seul l'espèce de transfiguration qui s'opérait sons l'action religieuse.

En parcourant cette épêque de nos annales, l'exemple le plus frappant qui s'offre tout d'abord, comme type de grandeur d'âme et d'élévation morale, c'est l'épisode de Daulac et de ses comagnone, de ces vaillants soldats, suscités par enthousiasme religieux, qui sauverent la colonie au dépens de leur vie, et auxquels il n'a manqué qu'un Homère pour inscrire leur exploit à côté de tout ce que l'antiquité a célébré de hauts faits et d'actes de dévouement. L'ette expédition de quelques représentants de la civiliantion, mar-

chant contre la barbarie après s'être armée an pied des autels, semble un épisode ranouvelé du temps des croisades.

On était au printemps de l'année 1860. La colonie était prerque épuisée après un demi-sièule de luttes sanglantes contre les Iroquois. Les succès réitérés de ces féroces ennemia avaient tellement accru leur audace qu'elle leur avait inspiré le projet d'exterminer jusqu'au dernier Français. Cette nouvelle répandit la terreur d la consternation parmi tous les colons. On crut que tout était perdu. Le pays, en effet, semblait sur le penchant de sa ruine. L'ennemi était déjà aux portes; chaque jour des escarmouches annonçaient sa présence. Dans chaque village, on érigea des forts, ou on restaura les anciens; on se barricada dans toutes les maisons. A Montréal, à Québec, aux Trois-Rivières, on multiplia les moyens de défense.

En ce moment critique, une poignée de braves résolut de se dévouer pour la patrie en danger. Montréal était l'avant-poste de la colonie: c'est

là qu'ile se réunirent.

Par une matinée du mois d'avril de la même année, l'église de Villemarie 1 présentait le spectacle le plus attendrissant. Seize braves colons, entourés de leurs familles en pleurs, ayant à leur tête un jeune militaire du nom de Daulse, s'agenouil'aient à la table sainte. Ils venaient de prendre la résolution de sacrifier leur vie pour sauver la colonie, Après avoir fait leurs tests ments, et s'être confessés, ils étaient venus se nourrir du pain des forts et jurer au pied des saints autels de rester fidelement unis jusqu'à la mort et de ne jamais demander quartier. Certains de ne plus revoir leurs foyers, ils serrerent une dernière fois, entre leura bras, tout ce qu'ils avaient de cher ici-bas, et s'éloignèrent accompagnés des larmes et des bénédictions de ceux pour qui ils allaient mourir.

Ils arriverent le premier mai suivant au pied du Saut-des-Chaudières, situé sur la rivière des Outaquais. Un fort y avait été construit l'automne précédent par les Algonquins. Ce fort avait le double désavantage d'être éloigné de l'eau, et dominé par une colline. Les Français prirent cependant le parti de se retrancher derrière oe taible rempart formé d'une simple palissade en partie détruite, et d'y attendre les roquois qui devaient suivre cette voie au retour de leurs chasses d'hiver dans les forêts du nord.

Après quelques jours d'attente, ils virent venir à eux une troupe de sauvages, qu'ils reconnurent bientôt pour des amis. C'était quarante guerriere

le rfeit renouvelé des commencements hérolques de Rome au milieu des tribus latines; l'expédition de Daules rappelle à s'y mépressire le dévouement des Coulée et des Curtius. (E. Rameau, Les France eux Colonies.)

<sup>1.</sup> Chat là nom primité que la piété des fundat armit denné à Montréal

L. Gaginiase pagas de l'histoire du Camada anniès

de cette nation huronne, dont nous avons raconté les touchantes infortunes et dont quelques débris d'étaient réfugiés près de Québec. Ils étaient commandés par un vieux héros chrétien de la même nation, nommé Anahotaha. Un fameux chef algonquin, suivi de six de ses guerriers, s'était joint à eux aux. Trois-kivières; et ils venaient tous demander la faveur de combattre à leurs côtés contre l'ennemis commun, et de verser leur sang avec eux.

Le lendemain de leurs arrivée, qui était un dimanche, deux hurons, envoyés en éclaireurs, rapportèrent qu'ils avaient vu cinq Iroquois qui marchaient aussi à la découverte dans la direction du camp. On tint aussitôt conseil, et il fut décidé qu'on élèverait, le lendemain, une seconde

palissade autour de la première.

C'était vers le soir. En attendant l'heure du souper, pendant que les chaudières bouillaient au-dessus des feux du bivouac, la petite armée, groupée à l'entrée du fort, récitait en commun la prière du soir. La voix grave et solennelle de Daulac s'élevait au milieu du silence de la troupe et du désert, et, par intervalles, un long murmure se prolongeait au loin, emporté par la rafale sous les voûtes des bois : c'était le concert de toutes les voix de l'armée mêlée au sourd grondement de la chûte et qui répondaient en chœur à la prière. Tout-à-coup des hurlements éponvantables, accompagnés de décharges de coups de fusils, interrompirent cette imposante cérémonie; et l'on vit apparaître une flottille de canots sauvages, portant deux cents chasseurs iroquois, qui descendait la rivière. Les alliés n'eurent que le temps de leur répondre et de se retirer précipitamment dans l'intérieur du fort pour se préparer à la défense.

Un des chefs iroquois mit pied à terre, et déposant ses armes sur le rivage, il s'avança jusqu'à la portée de la voix, et demanda à quelle nation appartenait les guerriers qui défendaient le fort. "Ce sont des Français, des Hurons et des Algonquins, leur répondit-on; si notre frère l'Iroquois veut entendre des paroles de paix, qu'il aille camper avec ses guerriers de l'autre acté de la rivière." Les alliés espéraient par ce stratagène gagner assez de temps pour compléter leurs travaux de fortification. Mais les troquois ne se laissèrent pas prendre à ce piège et commencèrent immédiatement à dresser une palissade en face du camp La lutte allait donc devenir inévitable. Les lliés profitèrent des quelques heures de répit qui leur restaient pour se fortifier de leur mieux, coupant des pieux, consolidant les endroits les plus faibles, entrelaçant les palissades de branches d'arbres et remplissant les intervalles de terre et de pierre; tout en ayant le soin de ménager des meuririères de distance en distance. Les cuvrages n'étaient pas encore terminés que les ennemis montrent a l'assaut en poussant, selon leur habitude, leur arrible ori de guerre. Les assisgés se défen-

dirent avec une bravoure sans égale. A chaque meurtrière étaient postés trois tireure qui désimaient les rangs des froquois en dirigeant sur eux un feu continuel. Tout étonnés de rencontrer une aussi vigoureuse résistance, ils commencèrent à plier, mais confus de se voir repoussés par une poignée d'hommes, ils s'étancèrent de nouveau à l'attaque. D'autres décharges aussi bien dirigées que les premières les acqueillirent. Un grand nombre furent tués, un plus grand nombre blessés, et le reste, saisi de frayeur, prit la fuite en désordre, sans que les assiégés eussent à déplorer la perte d'un seul homme. Quelque-uns des alliés autrèrent pardessus les remparts, allèrent couper la tête d'un chef iroquois qui avait été tué durant le combas, et l'érigèrent en trophée sur la palissade au bout d'un pieux.

Cette première victoire enflamma l'enthousiasme des vainqueurs; ils se jetèrent à genoux pour en remercier le ciel, et reprirent avec une nouvelle ardeur leurs travaux de défense, décidés plus que jamais à combattre jusqu'au dernier soupir. Les ennemis, revenus de leur première frayeur, tinrent conseil et députèrent quelque-une d'entre eux pour aller demander du secours à la grande armée iroquoise alors cachée en embuscade dans les îles du Richelieu, et attendant le moment favorable pour envahir la colonie.

Cependant le fort fut investi de tous les côtée, et, durant sept jours et sept nuits, les alliés soutinrent le feu continuel que les Iroquois ne cessèrent de diriger contre eux dans la crainte de les voir s'échapper. Ils brisèrent les canots d'écorce des Français, qui avaient été abandonnés à quelque distance du fort, et en firent des flambeaux pour mettre le feu aux palinades; mais toutes leurs tentatives furent inutiles; cur le feu des aesiégés était toujours ai bien nourri qu'ils ne purent jamais en approcher.

Un deuxième assaut plus furieux que le premier fut donné contre la place, mais it fut repoussé avec une telle vigueur que l'ennemi n'osa plus revenir à la charge. Voyant qu'ils ne pouvaient réuseir par la force ouverte, lès Iroquois tentèrent alors d'employer la russ. Connaissant l'inconstance des sauvages, ils tégnirent de vouloir faire la paix. En effet, las Hurons, commencèrent à hésiter; mais les Français connaissaignt trop bien la perfidie des Iroquois pour se laisser leurrer par ces belles promesses; ils demeurèrent inébranlables. Ils effect, pendant qu'on cherchait à attirer leur attention d'un côté, une bande d'Iroquois se glissaient secrétement derrière sux et al avanguisment déià nont les aurorendre.

caient déjà pour les surprendre.

Il est impossible de peindre toutes les souffrances qu'eurent à endurer les courageux défenseurs du fort pendant tout le temps que dura le siège. Le froid, la faim, la soif, l'insommée les tourmentairent plus encore que les Prognots.

ment le p elle devi servait d per d'ear mais à p chacun d qu'ils ne la soit, u ques tires peu d'ea étant tom des enner petite qua neur, les eu la pru munition Français tempe; r goisses, c prière, un la Mère d et sitôt q

> Une se lorequ'ils clameur retentit er et d'innor qui, multi lacer d'é Chaque : ance par de lor sente de eterent s Dieu, el grand c ntion: du ciel ce que c'ést l'Hiroquoi de nos fen les enleva nonité le nels. Vo and Mal le bon. onvenabl d'esprit p

debout le

<sup>1.</sup> Letter

A chaque re qui dédi-irigeant sur nés de repde se voir s, ile s'élan-D'autres déremières les ent tués, un ste, saisi de ans que les e d'un seul uterent perla tête d'un t le combat. ade au bout

a l'enthount à genoux nt avec une nse, décidés a'au dernier ur première quelque-una secours à la en embue attendant le olonie.

us les côtà s, les alliés Iroquois ne s la crainte t les canots t été abanet en firent palissades; nutiles; car bien nouzzi

x que le pre-mais il fut ue l'enner oyant qu'il ouverte, les er la rusa. perfidie de r ces belles lables. He cevoir de la attirer leur Iroquois se et s'avan

les les sous e Troquois

Pendant les courts instants de sommest qu'ils pouvaient prendre entre les veilles de nuit, ils caient obligés de coucher à la belle étoile, sur la terre glacée, au milieu des balles qui siffiaient sans cesse autour de leur tête. Mais leur tour-ment le plus cruel provenait de la disette d'eau; elle devint si grande qu'ils se virent réduits à avaler toute seche la farine de mais qui leur servait de nourriture. Ils avaient découvert un per d'eau boueuse dans un trou de la palissade, nais à peine y en avait-il suffisamment pour que chacun d'eux put y tremper ses lèvres. Lors-qu'ils ne pouvaient plus résister aux tortures de la soit, un petit détachement, protégé par quel-ques tireurs, faisait une sortie et allait puiser un peu d'eau à la rivière; mais leurs chaudières stant tombées des le premier jour entre les mains des ennemis, ils ne pouvaient en rapporter qu'une etite quantité à la fois. Pour comble de malseur, les Hurons et les Algonquins n'ayant pas runitions, elles vinrent à leur manquer. Les Français leur en fournirent pendant quelque temps; mais les leurs finirent aussi par devenir rares. Au milieu de tant de fatigues et d'angoisses, ces héros chrétiens puisaient, dans la milieu et un course tenieurs rares. prière, une force et un courage toujours renais-ants. "Car des que l'ennemi faisait trève, dit la Mère de l'Incarnation, 1 ils étaient à genoux, et sitôt qu'il faisait mine d'attaquer, ils étaient debout les armes à la main."

Une semaine entière s'était écoulée ainsi, lorsqu'ils entendirent tout-à-coup une immense clameur dans le camp ennemi. Toute la forêt retentit en même temps de hurlements sauvages et d'innombrables décharges de coups de fueils, qui, multipliés par les échos, produisirent mille bruite et des roulements de tonnerre capables de riscer d'épouvante les oœurs des plus intrépides. Chaque arbre semblait avoir soudain donné nce à un ennemi. Les Iroquois saluèrent par de longues saives l'arrivée de plus de cinq nte de leurs guerriers. Tous les assiégés se etèrent à genoux pour recommander leur âme Dieu, et se préparer à la lutte suprême. Alors grand chef huron Anahotaha adressa à tous e grand chef huron Ananotana autocou la Sainta cette prière que nous empruntons avec coute sa naïveté au récit de la Mère de l'Incar-dute sa naïveté au récit de la Mère de l'Incaration: "Vous scavez, o bienheurenx habitans du ciel ce qui nous a conduit icy: Vous scavez que c'est le désir de réprimer la fureur de l'Hiroquois, afin de l'empécher d'enlever le reste de nos femmes et de nos enfans, de crainte qu'en les enlevant ils ne leur fassent perdre la foy et ensuite le paradis, les emmenant captifs en leur pals. Vous pouves obtenir notre délivrance du grand Maître de nos vies, et vons l'en priez tout de bon. Faites maintenant ce que vous jugeres convenable, car pour nous, nous n'avons point d'esprit pour scavoir ce qui nous est le plus

expédient. Que si nous sommes au bout de notre vie, présentes à notre grand Maître la mort que nous allous souffrir en satisfaction des péchez que nons avons commis contre sa loy, et impétrez à nos pauvres femmes, et à nos enfans la grâce de mourir bons chrétiens, ain qu'ils nous viennent trouver dans le ciel.

Telle avait été la vigueur de la défense que les Iroquois, malgré leur supériorité numérique, n'osèrent monter à l'assaut. Ils investirent de nouveau la place, et frent pleuvoir une grèle de projectiles contre les meurtrières. Les assiégés n'avaient plus un instant de repos, et ils étaient tourmentés par une soif toujours de plus en plus ardente. Les sauvages surtout devinrent si exténués qu'ils commencèrent à perdre courage, et

songèrent à se rendre.

Ils chargèrent de présents un prisonnier iroquois, et le firent accompagner dans le camp des ennemis par deux de leurs chefs. Ceux-ci furent accueillis par de grandes acclamations, et en même temps quelques Hurons apostats, réfugiés parmi les Iroquois, s'avançerent vers la palissade pour engager leurs compatriotes à se rendre, leur représentant que c'était le seul moyen d'échapper à la mort. Malheureusement plusieurs Hurons se laissèrent gagner par ces perfides promesses, et malgré toutes les représentations des Français et les sanglants reproches d'Anahotaha, ving-quatre d'entre eux s'élancèrent par-dessus la palissade. Les cris de triomphe redoublèrent, et les Iroquois, instruits désormais de la faiblesse de la garnison qui ne comptait plus que quatorze Hurons, quatre Algonquins et les dix-sept Français, crurent en faire une proie facile. Il s'avancerent hardiment pour les faire prisonniers; mais les assiégés firent feu sur les plus avancés et en étendirent un grand nombre morts sur la place; le reste prit le fuite.

Honteux de se voir tant de fois vaincus par une poignée d'hommes, les Iroquois, ne respirant plus que la rage de la vengeauce, et vooiférant d'affreux hurlements, s'élancèrent tous à la fois à travers les balles. Les Français en firent un horrible caroage, mais ne purent les empêcher de s'avancer jusqu'au pied de la palissade, où ils se cramponnèrent à l'abri des meurtrières et se mirent à couper les pieux à coups de hache. Dans l'impossibilité où l'on était de les v atteindre, Daulac imagina de remplir de poudre plusieurs canons de fusils, d'y mettre le feu et de les jeter parmi les assiégeants pour les faire éclater au milieu d'eux. Cet expédient ayant asses bien réussi, il ajusta une fusée à un baril de poudre et le lança par-dessus la palissade. Par malheur, le projectile fut arrêté par une branche et retomba dans l'intérieur du fort où il fit explosion, tuant les une, blessant les autres, et mettant presque tout le reste hors de combat en leur brûtant la vue, ou les étouffaut dans lafumée. En entendant le bruit de la détonation,

<sup>1.</sup> Lettres Eleteriques de la Mère de l'Incarnation.

les Iroquois comprirent tout l'avantage qu'ils pouvaient tirer de la confusion produite par cet ocident, et s'emparèrent des embrasures, d'où ils firent un feu écrasant sur les derniers défenseurs. Caux-ci se battirent jusqu'à la fin comme des lions. Ils inspiraient une telle frayeur à l'ennemi qu'il n'osait pénétrer dans la place. Ces hommes aux figures haves, aux regards illuminés par l'ardeur du combat leur parais-saient comme des fantômes dont ils tremblaient d'approcher.

Cependant Anahotaha blessé bondissait de toutes parts, assommant tous ceux qui s'avancaient jusqu'à la portée de son tomahawk.

Rends-toi, si tu veux sauver ta vie, " lui cria un de ses neveux transfuge chez les Iroquois. -" J'ai juré ma parole aux Français, répond le héros chrétien, je meurs avec eux; tombe frappé à mort.

-" Mete-moi la tête sur les charbons, murmure-t-il à un de ses compagnons en se traînant vers le feu, l'Iroquois n'aura pas ma chevelure."

Cependant des monceaux de cadavres ionchaient tout l'extérieur du camp; les Iroquois a'en servirent pour escalader la palissade, et massacrèrent les derniers braves qui, sourds à toute proposition, voulaient mourir les armes à la main. Un moment auparavant, un Français, par un sentiment de pitié malentendue, assomma coups de hache ceux de ses compagnons blessés que respiraient encore, afin de leur épargner les tortures que leur réservaient leurs féroces vainqueurs. Quatre Français seulement et quatre Harons tombérent vivants entre leurs mains.

Les Iroquois furent terrifiés de leur victoire ; en comparant le nombre de leurs morts et celui de leurs victimes, ils ne pouvaient en croire leurs yeux, Comment un si petit nombre d'hommes, extenués de fatigues, mourants de soif, privés de nourriture, avaient-ils pu soutenir une lutte aussi longue et aussi acharnée sans prendre un instant de repos? Cette résistance était pour eux un

mystère.

Après avoir assouvi leur vengeance sur deux blesses français qui avaient conservé un souffie de vie, ils prirent le chemin de leurs villages, n'osant aller attaquer un pays peuplé de tels

Lorsqu'on apprit les détails de cette sanglante tragédie par des captifs hurons, qui avaient réussi à s'échapper, un long cri de deuil s'éleva dans toute la colonie.

Mais la nation canadienne était sauvée: ses defenseurs étaient tombés ensevells dans leur

triomphe, Volla les hommes que la raligion avait forméa; voilà le peuple canadien, tel que l'avaient fait les missionnaires martyrs et l'éducation religieuse.

Cetto société naissante, nous l'avons étudiée dans sa triple hiérarchie du prêtre, de la femme et du soldat colon. Nous avons admire l'orga-

nisation vigoureuse de cuté race en qui nos avons vu circuler un cang virginal et une f sans mélange. Nous nous sommes extantés devant cette transformation merveilleuse que s'était opérée sous l'action de l'Eglise.

Nous pourrions pousser plus loin cette étude, suivre la Nouvelle-France dans sa carrière, indiquer à grands traits l'accroissement de sa puis sance matérielle, morale et intellectuelle, et montrer surtout le développement de ses superbes institutions, qui font aujourd'hui sa force et 🗪 gloire. Mais cette courte esquisse suffit pour faire voir ce qu'était devenue cette société façonnée par la main de Dieu.

Après avoir médité l'histoire du peuple canadien, il est impossible de méconnaître les grandes vues providentielles qui ont présidé à sa formation; il est impossible de ne pas entrevoir que, s'il ne trahit pas sa vocation, de grandes destinées lui sont réservées dans cette partie du mond

La mission de la France américaine est la même, sur ce continent, que celle de la France européenne sur l'autre hémisphère. Pionnière de la vérité comme elle, longtemps elle a été l'unique apôtre de la vraie foi dans presque toute

l'Amérique du Nord.

Depuis son origine, elle n'a cessé de poursuivre fidèlement cette mission; et aujourd'hui elle envoie ses missionnaires et ses évêques jusqu'aux extrémités de ce continent. C'est de son sein. nous n'en dontons pas, que doivent sortir les conquérants pacifiques qui, en se liguant avec les légions d'apôtres répandues, aujourd'hui sur tout cet hémisphère, ramèneront sous le joug du catholicisme les peuples égarés du Nouveau-Monde. Loin de douter de son avenir, comme quelques hommes de peu de foi, loin de tremble devant le flot des races étrangères qui semble menacer de la déborder de toutes parts, nous avons l'intime conviction qu'elle continuera de grandir, qu'elle conservera sa langue, ses insti-tutions et sa foi, et qu'elle n'est qu'à l'aurore de l'ère de prospérité qui va s'ouvrir devant elle;

Messagere de l'Evangile, elle portera au loin la bonne nouvelle, et secondée par les races celtiques du midi, elle promènera le drapean de Jésus-Christ de l'un à l'autre océan.

Ici, comme en Europe, et plus vite encore qu'en Europe, le protestantisme se meurt. Frac tionne en mille sectes, il tombe en poussière, et va se perdre dans le rationalisme. Bientot, pour nous servir d'une expression du Comte de Maistre,—l'empire du protestantisme, pressé du côté du Golfe Mexicain et du Saint-Laurent, fendra par le milieu ; et les enfants de la vérité accourant du nord et du midi, s'embrasseron sur les rives du Mississipi, où ils établiront pour jamais le règne du catholiciame.

The Programming and will will

### INDICATIONS DES OUVRAGES CITÉS

### DANS LA VIE DE LA MERE DE L'INCARNATION.

La Pie de la Vénérable Mère Marie de carnation, par le B. P. Don CLAUDE MARTIN, Paris, 1677, in 40. 760 pages.

A deux époques différentes, les directeurs de le Mère de l'Incarnation, afin de mieux juger de des dispositions intérieures, lui ordonnèrent d'écrire tout ce qui s'était passé en elle depuis un enfance. Le première de les Ralations date de l'année 1638; elle l'écrivit pour obeir au R. P. George de la Haye. Le seconde fut écrite en 1634, par l'ordre du R. P. Jérôme Lalemant, 1684, per l'ordre du B. F. Jerena. mendant que la Révérende Mère était au Canada. par son fils, et qui forment l'ouvrage de Dom Blande Martin. Il y a ajouté, sous le titre l'Appretors, tout ce qu'il connaissait lui-même leuchant le vie de sa mère.

Nous ferons remarquer ici, pour l'intelligence e citations que nous tirerons des écrits de la re de l'Incarnation, que, lorsqu'elle rend mpte des opérations de Dieu dans son ame, elle emploie parfois des expressions surannées qui, à son époque, pouvaient être correctes, mais qui sujourd'hui n'auraient pas tout à fait la même valeur dans le langage théologique.

1. Lettres Spirituelles et Historiques de la de l'Incarnation, Paris, 1681, in 40. 676

La Viede la Mère Marie de l'Incarnation, in Rt P. be CHARLEVOIR. Paris, 1724, in-12.

Dans estis histoire, l'auteur a passé légérement sur les faits historiques, et s'est attaché pres-qu'exclusivement à racquier la vie intérieure de Marin artist in a second and a second and and are second as a second and a second are second as a seco

Marin Comment of the Comment of the

The west of the second tures, but the second of the agree of

la Mère de l'Incarnation. Ce livre none a stà très-utile pour la partie mystique de notre travail.

4. Les manuscrits du monastère des Ureulines de Québec.

None offrons ici nos remetolments any Dames Ursulines, qui nous ont communiqué tous les documents nécessaires à notre ouvrage, et nous ont aidé dans nos recherches avec une bienveillance que nous n'oublierons pas.

- 5. Les Relations des Jécuites, Québec, 1869, 3 vol. gr. in-80.
- 6. L' Histoire des Ursulines de Québec, Québec, 1868-4, vol. 1 et 2, in-80.
- 7. Cours d'Histoire du Canada, par M. L'Ama Funland, Québec, 1861, vol. 1, in-80.
- 8. Fie des premières Uroulines de France, par M. Charles Sarrys-Fez, Parie, 1856, in-13.
- 9. Life of Madame de la Pettrie, New York. 1869, in-12.

#### DECLARATION DE L'AUTEUR.

Si nous donnons à la Mère de l'Incarnation et à d'autres personnages, dont il est parlé dans cette Histoire, le titre de vénérable ou de saint, nous déclarons que c'est uniquement pour nous conformer à l'usage reçu permi les fidèles, qui donnent quelquefois cette qualification aux personnes d'une piété universellement reconnue; et qu'en cela nous n'avona eu nullement intention de prévenir le jugement de l'Eglise.

nt sortir les liguant avec ourd'hui sur sous le joug du Nouveauenir, comme de trembler qui semble parts, nous ue, sea insti-lu'à l'aurore r devant elle tera au loin r les races drapean de vite encore

meurt. Frac

poussière, et Bientôt,— lu Comte de

ie, pressé du

int Laurent de la vérité

mbrasseroni blirent pour

n qui nos et une fe illeuse qui cette étude. rrière, indi-

de sa puis ectuelle, et ses superbes

force et m suffit pour ette société peuple canales grandes à sa formatrevoir que,

les destinée

du monde.

caine est la

e la France Pionnière

s elle a été

resque toute

le pourauivre urd'hui elle

es jusqu'aux

de son sein.

## HISTOIRE

DE LA MRRE

# MARIE DE L'INCARNATION

### PREMIERE EPOQUE

VIE DOMESTIQUE

1599-1631

### CHAPITRE PREMIER

Anostres de la Mère de l'Incarnation—Son enfance—Sa jeunesse.

Il existe, au centre de la France, une contrée charmante entre toutes celles qui l'environnent, et dont le nom seul réveille d'agréables souvenirs. Le doux pays de la Touraine, qui fut le berceau de plusieurs familles de la Nouvelle-France, a de tout temps été célèbre par la fertilité de ses vastes prairies, la righesse de ses vignobles, la douceur de son climat et l'aménité de ses habitants. Arrosées par l'un des plus beaux fleuves de la France, ses campagnes sont émaillées de riants bocages et de villages pittoresques qui s'élèvent au bord des vallées, ou couronnent les collines dont les courbes harmonieuses se prolongeant au loin jusqu'à l'horizon, encadrent tout le payange dans un cercle de gracieuses ondulations.

Les grands seigneurs du royaume, attirés par la beauté du pays, aimèrent de tout temps à y fixer leur séjour; et l'on voit encore aujourd'hui aurgir, du sein des massifs de verdure, les tou-relles élancées de leurs antiques châteaux. Longtemps aussi les rois de France tinrent leur cour dans la capitale de cette province, qui a été cornommée le jardin de France et le plaisir

La ville de Tours est assise, au milieu de cette belle contrée, sur la rive gauche de la Loire, dont le cours sinueux serpente à travers la plaine, en se dirigeant de l'orient à l'occident. C'est dans cette ville que vivait, vers la fin du

seisième siècle, une de ces familles patriarcales, à la piété solide et aux mours austères, que le christianisme seul peut former, et d'où sont sorties ces fortes races qui ont rendu les nations

chrétiennes si puissantes. Le père de la vénérable Marie de l'Incarnation appartenait, par an naissance, à la classe moyenne de la société, et avait été plus enrichi des dons du ciel que de ceux de la fortune. Engagé dans le commerce des soieries, M. Florent Guyard a'avait réussi, par son travail, qu'à se créer une modeste aisance; mais, en revanche, il avait su acquérir, parmi ses concitoyens, une telle réputation de justice et de probité qu'il était souvent shoisi comme arbitre de leurs différends.

Ces précieuses qualités semblaient héréditaires dans cette famille bonie. La réputation de piété qu'elle s'était acquise, était si répandue en france, qu'en 1486, ce fut à un membre de cette famille que fut décide qu'en 1486, ce fut à un membre de cette famille que fut dévolu l'honneur d'être député en Italie, auprès du grand solitaire de la Calabre, Saint François de Paule, et de le ramener en France pour consoler les derniers moments du roi Louis XI, alors étendu sur sa couche fundère dans son château de Plessie-les-Tours. La Mère de l'Incarnation rappelait plus tard ce pieux souvenir de famille à son fils, comme une grave et austère leçon de vertu.

"Je crois que vous n'ignores pas que ce fut notre bisaïeul qui fut envoyé par le roi Louis XI, pour demander Saint François de Paule au Pape, et pour l'amener en France. J'en ai bien entendu parler à mon grand-père; et même matante, qui est morte lorsque j'avais quinze ana avait vu sa grand'mère, fille de ce bisaleul, qui la menait souvent à Plessie-le-Tours pour viniter ce saint homme, qui, par une pieuse affection, faisait le signe de la croix sur le front de estte petite en la bénissant. C'est ce qui a toujours donné une grande dévotien à netre famille envers ce grand saint. Mon grand-père nous racontait cels fort souvent, afin d'en perpètuer après lui la mémoire et la dévotion, comme il l'avait reçue de son aleut."

M. Guyard était allié par as femme à une noble famille de France, l'illustre et ancienne maison des Babou de la Bourdaisière, aussi distinguée, par les hommes éminente qu'elle et Pape, et pour l'amener en France. J'en ai bien

distinguée, par les hommes éminents qu'elle a donnés à l'Eglise et à l'Etat, sous le règne de François I, que par ses alliances aves les plus nobles familles du royaume. L'épouse de M. Guyard était de tent pelat

livine M our la pi exem as pure arept & SYOT, toutes les tence s'or mmeno hrétienn

force le plus hermonieux régunitil dans l'in-force le plus hermonieux régunitil dans l'in-defeux de cette famille, où l'on respirait une aunosphère tont imprégule des douces émana-

icone de la vertu.

La bénédiction du ciel ne tarda pas à se répandre sur eux; et le 18 octobre 1899, Dieu eur donna une enfant qu'il destinait à devenir l'objet de ses prédilections, la merveille de la grâce et l'étonnement de son siècle. Elle fut présentée au baptême, dès le leudemain de sa naissance, à l'église de Saint-Saturnin de Toura; et reçut le nom de Marie, "comme un heureux présage, dit un historien, de la tendre dévotion qu'elle devait avoir toute sa vie envers la Sainte-Vierge, et des faveurs extraordinaires que cette

divine More devait lui accorder. "

Les regards de la jeune enfant, en s'ouvrant gour la première fois à la lumière, furent témoins exemples les plus édifiants, et des mœurs les consile furent ceux de Jéans et Marie, ils premiers qu'elle essaya de bérayer, lorsque es langue commença à se délier. Avec le lait, en mère lui fit sucer la sève de toutes les vertus. Et à mesure que son intelli-gence s'ouvrait à la raison et que ses facultés commençaient à s'épanouir, cette pieuse mère les tournait vers Dieu, et implantait dans sa ane âme ces précieux germes d'une éducation shrétienne qui produisent toujours d'heureux fraits. Remontes, en effet, au berceau de toute ie noble et sainte, et vous trouveres infailli-Je noble et sainte, et vous trouveres infailli-blement une mère chrétienne veillant au réveil de, l'intelligence et de l'âme, pour déployer anasité leure ailes, et diriger leur ersor vers Diez. Grande et austère leçon pour toutes les mères, qui doivent y voir la sublimité de leur deveir, et l'immortelle magnificence de leur recation. "Je bénie Dieu, dit elle-même la Mère l'Incarnation, des grâces qu'il lui a plu de me hire on ce point, d'autant que c'est une grande disposition pour la vertu, et pour être vraiment disposition pour la vertu, et pour être vraiment lisposé à la vocation d'une haute piété, que de lomber en des mains qui frasent prendre un bon di dès les plus tendres années. "

Le fleigneur, qui prédestinait cette jeune fille à deseir un vase d'élection dont les riches

pre devaient es répandre sur l'Ancien et le Mouveau Monde, voulut la prévenir, des son mance, de faveurs privilégiées, et l'attirer à la partie de la grâce qu'il ne communique qu'à ceux qu'il veut faire partir à sea grands desseins. Voici comment alle raconte elle-même, avec une candeur et une desseins annuelle de sont en les memes desseins. ille reconte elle-même, avec une candeur et une implicité augélique, une vision, qu'elle eut, lerrqu'elle était encore tout enfant, et qu'elle a toujoure regardée comme le principe de ca vocation à le vie mystique.

"Le n'avais qu'environ sept ana, dit-elle, lorsqu'une auut, pandant mon sommeil, il me sembla des l'étais dans la cour d'une école champêtre,

oh, avez une de mes compagnes, je hierie que action innocente : ayant levé les yeux ve le ciel, je le vie ouvert, et Notre-Seigneur Jesu Christ, en forme humaine, qui en actalit, et q par l'air s'en venait droit à moi; le voyant, m'éoriai à ma compagne : Ah l voils Hots Seigneur, c'est à moi qu'il vient.... Cette aux dorable Majesté s'approchant de moi, mon con se sentit tout embrasé de son amour, et je c mengai à étendre les bras pour l'embra Alors ce plus beau des enfants des homn avec un visage plein d'une douceur et d'un attrait indicibles, m'enbrases, et, me baisant amoureusement, me dit: Voulez-vous être à moi? Je lui répondis: oui; et ayant eu mon consentement, nous le vimes remonter au ciel. 19

L'effet de cette première visite du céleste époux fut de dégager le cour de la jeune vierge de toute affection pour les amusements si nature à son âge, et de lui imprimer une vive inclination pour la vertu, en même temps que l'esprit de retraite et de prière. Ce premier rayon de l'éter-nelle lumière s'était réfléchi avec tout sea éclat dans cette âme, dont aucun souffie terres n'avait terni le miroir limpide et sans tache.

Docile à l'esprit intérieur, elle faisait délices de se retirer dans les lieux solitaires, et dans les áglises les plus requeillies pour vaquer à la prière et à l'oraison, quoiqu'elle n'eut encore augune idée de la vie intérieure. "Le divin Sauveur, en remontant doucement au cial a es vue, avait emporté avec lui son cœur et son esprit, en sorte que l'un et l'autre s'y élevaient continuellement; et ce divin baier remplit son âme d'une telle dévotion qu'elle ne cassa plus de courir aprèe lui à l'odeur de ses parfume. " Durant ses longues visites au pied des saints Durant ses longues visites au pien de sautels, elle regardait prier les personnes pieuses, et voyant leur poature humble et leur maintien respectueux, elle se prenait à penser que Dieu devait certainement les axaucer. Alors elle s'appliquait à les imiter, et passait ainsi de lon-gues heures agenouillée modestement, tenant ses petites mains enfantines élevées vers le cie absorbée dans une sorte d'extase. Elle tra ainsi avec Dieu de ses besoins spirituels s une naïve simplicité, certaine d'obtenir tou qu'èlle demanderait avec humilité. Un charu invisible et secret, dont elle ignorait la ca lui faisait désirer ardemment et savourer ave ivresse ces. communications avec Dieu.

Tout son être était tellement épris des c du ciel, que, même pendant see petites récrès tions, elle se plaisait à imiter les actions de piét et de dévotion. Elle se metrait à genour, a prosternait, joignait les mains, élevait les pour au ciel, se frappait la poitrine, en un mot. par amusement, se qu'elle voyait faire à l'é ou faisait elle-même dans ses prières

Ces pieux amusementa, que les pareces dent souvent, dans les enfants ordinaires, e des signes de vocation à la vie equissionis

de la vénéla société, et u ciel que de le commerce 'avait réussi, une mode it su acquérir. réputation de

ouvent choisi

nt héréditaires tation de piété répandue en embre de o d'être dé de la Calabre. le ramener en s moments du couche fundi ours. La Mère tard oe pieux nine une grave

e roi Louis XI, de Paule au J'en ai bien et marne ma ais quinze as e bisalcul, qui urs pour visite nui a touj notre fa d'en perpé

femme à ma ente qu'elle s us le règne de avec les p

de tout po

Agresia, in 'establecat plus inst de outeauts procéde, et lui farent un grand sujet de larmes qui ramacer le rocée des plus belles facilit de longues années. Quotqu'elle n'est d'en faire son miel, elle pratiquait mervelleuse facellé sont le bien qu'en faisait oppendant d'amera reprochen, les gardant comme des défints qui élevaient dans poine, mais encore avec le plaisit qui elevaient dans poine, mais encore avec le plaisit qui elevaient dans perme mais encore avec le plaisit qui elevaient dans perme mais encore avec le plaisit qui elevaient dans perme mais encore avec le plaisit qui elevaient dans perme mais encore avec le plaisit qui elevaient dans perme mais encore avec le plaisit qui elevaient dans perme mais encore avec le plaisit qui elevaient dans perme mais encore avec le plaisit qui elevaient dans perme mais encore avec le plaisit qui elevaient dans perme de la comme des définits qui elevaient dans perme de la comme de l parunnt comme des défauts qui élevaient dans on âme de légure nuages et interceptaient l'éclat es rayons célestes dont l'Esprit-Saint, voulait inondèr.

ette flamme divine du pur amour, qui em-mit déjà le cour de la jeune Marie, ne tarda case à s'épancher au dehors en œuvres de charité et de bienfaisance envers le prochain, et surtout envers les membres souffrants de Jésus-Christ. Elle était êmue de compassion chaque fois qu'elle voyait un pauvre ou un infirme. Elle fontants en chayme indicible à les saister. À les ouvait un charme indicible à les assister, à les r et même à les servir dans leurs besoins. tille était heureuse de se trouver an milieu Fear, de rester en leur compagnie pour leur donner des paroles de consolation, et faire briller un rayon de lumière dans la nuit de leur misère, une étincelle de chaleur sur leurs membres loris. Elle simait à s'asseoir à table avec uir, et ne trouvait aucune répugnance à se courrir de leure restes. Elle était contristée erequ'elle se trouvait dans l'impossibilité de les r, r'elle se serait dépouilée avec bonheur foliates, "die se seran deponine avec conneur-pour les couvrir. Son extrême charité lui fit qu'elquebis commettre des excès qu'elle avoue lle-même evec naiveté; mais son intention était loujoure pure; et d'ailleurs Dieu lui révéla plus lard qu'elle agissait en cela selon son inspiration. Un jour qu'elle allait porter l'aumône à quel-

ruce pauvres, elle passa par hasard près d'une rolture que l'on était cocupé à charger. Les travailleurs qui ne la voyaient pas, ayant relevé tout à comp la voiture, la manche de sa robe s'accroclia au timon; elle fut enlevée en l'air, le rétomba avec violence sur le pavé. Les voituflere la crurent morte, et conrurent vers elle tout épouvantée; mais elle n'avait reçu aucun Dieu lui fit connaître alors intérieurement telle devait son salut à sa charité pour les

Elle quitta bientet tout les livres profanes ou direment récréatifs, pour s'adonner à la lecture les ouvrages de piété; et elle cherchait à s'éloi-pier, aussitét que la charité le lui permettait, de le conversation des personnes de son âge, pour se retirer dans la solitude, et se livrer, dans ses tares pictures, à la recherche du bien invisible fest lequel alle se sentait attirée invinciblement dus pouvoir le comprendre. Tous ceux qui la constitution de la comprendre et édifiée de voir httilinelent' Staient Stonnée et Scillée de voir it de négatio et de vertu dans un âge si tendre. It de négatio et de vertu dans un âge si tendre. It de la compte des divines et la compte des divines et la compte des divines et la contential d'écouter la voix intérieure qui levilit de fond de son être et que lui murmiples tottes les créatures, de suivre l'estrait de 1600 qui l'estraite veus l'ordison et la pra-

mire; elle se portait à cels non seulement poine, mais encore avec le plaieir qui accourrage pour l'ordinaire la vertu consommée." L'Im-Saint, qui n'avait pas permie qu'elle cât d'an directeur que lui-même, l'éleva ainsi à une és une innocence et une pureté d'ange, une patier à toute épreuve, et une humilité que l'éclat e plus inaignes faveurs ne put jamais ébrauler

Ce fut à cette époque, c'est-à-dire vers l' de quatorse ou quinze ane, qu'elle se sentis entraînée par une inclination irrésistible vere la entrainée par une inquination irresultée vir-vie religieuse. Elle se rendait souvent en visit de plété à l'abbaye de Beaumont, dont Madam Anne de Babou de la Bourdaistère, promi-parente de sa mère, était abbases. Ce mona-tère, dont les religieuses suivaient la règle d Saint Benoit, était le seul qui fût comm dess'il ville de Toure; car les Carmélites ne faisse alors que de commencer à y former un étal

Enn contemplant ou pleuses vierges dont he pure et toute spirituelle s'écoulait sous le me de Dieu, dans le silence et la prière, sous la nation s'enflammait, et elle se scraft dras paradis s'il lui eût été donné de les milles toujoure au chosur de ces auges consacré Seigneur. Elle s'en ouvrit à en mère qui le témoigna beancoup de joie, et lui dit que supérieure, madame de Bosumout, étant parente, serait certainement fort houreuse l'admettre au nombre des religieurses de l'admettre au nombre des religieurses de monastires a mais elle ajouts qu'elle destè

l'admettre au nombre des religiousse de monastère; mais elle ajouta qu'elle était à jeune encore, et que c'était une affaire importuqui demandait du tempe et de la réfience. Il est certain que si à cette époque la je Marie avait eu un directeur, elle cet embre des lors la vie du cloître; mais la direct apprituelle lui était àboolument incomus, et ne s'imaginait nullement qu'elle dat plon personne, même à son confesseur, des de sa conscience qui ne regardaient pu fession. Comme elle était fort craint n'osa pas insister davantage. Se mé autre côté voyast qu'elle ne faisait plus d autre cele voyant qu'ene ne manne prante à ce sujet, crut, comme il étak nature supposer, qu'elle avait oublé son president sein; et comme l'enfant était d'a humeur enjouée et d'un caractère for n'est pas surprement que sa mêre dit que son inclination pour le closite si

qu'une ferreur passagère.

Octo conduite était de rente une vues de la divine Providence qui ve passer se servante par tous les étaits, que devenir en tout un véripable ind üt dévenir en tout un véritable modéli neme forte de l'Evanjile. «Illerten)

crat d

a fait la strote da vaia perdi vaia perdi vaia perdi

dire vers I

de Dien ne me voulait par à Benn-car lors, se quelque religion que ce d à tout, ce qui m'est arivé depuis re du temps par la diraceition de vidence eur moi; vous en series n trè-cher file, si vous en savies les Yous le sourez dans l'éternité."

### 10 OBAPITRE DRUXIBME.

forenves Communication avec Dieu.

Legeque la jeune Marie eut atteint l'âge de ncept ane, see parents lui proposèrent d'entrer ne l'état du mariage, et de s'unir à un jeune ain. A cette proposition, in sainte enfant eure interdite ; car elle éprouvait une répucon extrême à embrasser une carrière dont collicitudes étaient si opposées à la vie de neillement et de prière après laquelle elle pireit depuis si longtemps. Néanmoins, par ite d'une grainte respectueuse qu'elle avait niours que pour son pere et sa mère, elle n'osa élever le voix ni contrarier leur volonté; orat d'ailleure y voir un ordre de Dieu

manifecté par la bouche de see parente, auquel elle ce cerait fait un scrupule de résister.

"Ma mère, dit-alle en apprenant ce dessein, paleque c'est une résolution prise et que mon pres le veut absolument, je me crois obligée d'oblir à se volonté et à la vôtre; mais si Dieu me fait la grâce de me donner un fils, je lui promets des à présent de le gonagerer à son og et al ensuite il me rend la liberté que rais perdre, je lui promets de m'y consacrer

Ces paroles étaient une véritable prophétie,

ame la suite de vette histoire le fera voir. Après avoir vu aiusi s'évanouir tout capoir de prider se vie en holocause au Seigneur, elle conces plus qu'à obéir à la voix de Dieu, et recevoir dans les dispositions les plus saintes accrement qui allait lui ravir la liberte, et ont les chaînes devaient peser si lourdement ar elle. La Providence l'appelait à aervir nonre de modèle dans la réception de ce sacrement trop souvent, hélas i indignement profané. Ille comprensit teute l'importance qu'il y a falairez des rayone de la grace cette voie semée se de dangereux précipiose, et qui cache sous les fleure, tant de ronces et d'épines. Jamais entâtre depuis le jour où le bienheureux Saint nent qui allait lui ravir la liberté, et pli gravit aves Maria les degrés du temple tracalem, anoun époux na conduieit à l'autel vierne plue chacte et plus pure. Sa robe accuse était auesi éblouissante de blancheur de son hantime, et pen une deur

, n'ésnis tembr

Austité qu'elle se vit chargée de la consi de se maison, elle se livra tout entière à l'agra-des devoirs que son nouvel état l'obligant, rendre à Dieu, à son époux, à ses domantis et à elle-même. Fermant toutes les avenue sa demeure aux attruits des plaisirs et aux d as demeure aux attraite us passassississes gereuses frivolités du siècle, elle y fit entrer avec elle la crainte de Dieu et l'ordre le plus parfaits elle la crainte de Dieu et l'ordre le plus parfaits elle la crainte de Dieu et l'ordre le plus parfaits elle la crainte de l'ordre la crainte de l'ordre la crainte de l'ordre la crainte de la crainte de l'ordre la crainte de l'ordre la crainte de l'ordre la crainte de la crainte de l'ordre M. Martin, son mari, possédait une manufacture, de soierios qu'il dirigeait lui-même; il était es conséquence obligé de garder un grand nombre de domestiques at d'ouvriers. Le premier soin de son épouse fut d'étudier le caractère de chacun. d'eux, de les entourer de prévenances et d'affici-tion, et de c'en faire aimer, afin d'acquerir de l'ascendant sur eux, pour les guider ensuite dan les voies de la vertu. Elle les réunissait chaque soir pour faire la prière en commun; et elle veillait avec soin à ce qu'ils s'acquittassent de tous leurs devoirs comme de bons chrétiens. Souvent elle les faisait approcher du sacrament de pénitence, afin de conserver leurs ames dans l'iunocence. Et pour les exciter davantage à la pratique des bonnes œuvres, elle allait écouter la parole de Dieu, "d'où, continue son ille retournant, comme Moise, la tête toute remplie de lumière, elle leur répétait ce qu'elle avait entendu, en y ajoutant ses propres pensées.

Elle sut si bien s'insinuer en peu de temp dans leur esprit qu'ile finirent par la regard plus comme leur mère que comme leur maîtress Et lorsque, dans la suite, il la virent courbe-sous le fardeau des croix les plus accablantes, 45 conserver toujours le même visage calme et souriant, la même inaltérable douceur, leurvénération et leur tendresse filiale ne connurent plus de bornes. Ravis d'admiration, ila la suivaient furtivement du regard, lorsqu'ils oroyaient n'être pas observés; et de grosses larmes cou-laient le long de leurs joues en voyant tant de courage et de sérénité au milieu de si poignantes. angoisses. Toute sa consolation alors était dans la prière où elle venait sans cesse retremps: ses forces, et dans l'union avec Dienqu'alle ne perdait

jamais de vue.

Dès le matin, après avoir conscoré à Dieu de longues graisons, elle se rendait, à l'une de églises de la ville, pour y assister au seint sagri-fice de la messe, d'où elle revenait des l'heurs que le devoir la rappelait sous le toit domestique. Car son amour pour la retraite ne la détournait nullement de l'exactitude à ses affaires de familles sa piété éclairée était, en effet, bien éloignée d ca piete éclairée était, en effet, bien éloignée de cette dévotion mal entendue, qui fait souvent "substituer à de chimáriques obligations les devoirs essentiels, " qui met le trouble dans les ménages, et discrédite la vertu. Elle compressit que secrifier à ses obligations d'épouse con attrait pour le solitade, e'était quitter. Des pour litere.

i tonjoure prête à l'heart convenitée elle praiquer les vertus dont il s une élévation d'esprit qui témoignaient que Phopit-Saint, qui la dirigeau interseurement, quidat aussi dans ses occupations extérieures.

L'harmonie admirable qu'elle faisait régner dans a maison peut donner l'idée de la perfection de as conduite à l'égard de son époux. Depuis le jour où elle lui avait juré sa foi au pied des saints autels, elle lui avait consacré toute son affection; et elle l'aimait uniquement, en Dieu et our Dieu. Mais son amour était toujours compagné d'un profond respect, car la foi lui disait que son mari lui tenait la place de Dieu, qu'il était son chef comme Jésus-Christ est le ef de l'Eglise, et qu'elle devait lui être soumise mme l'Eglise l'est à son chef. Aussi obéissaitelle au moindre signe de sa volonté, et cherchaitelle à lire dans ses regards ses plus légers désirs, qui devenaient des ordres pour elle. Au reste, le joug qui unissait les deux époux était un joug de tendresse et de paix; car M. Martin avait pour son épouse l'affection la plus sincère. Doné des plus belles qualités de l'âme et du corps d'était digfie de posséder le précieux trésor que Dieu lui avait mis entre les mains; et il avait su l'apprécier dès le premier instant. Son admiration se changea en enthousiaame, lorsqu'il l'eut connue davantage; car chaque jour lui révélait une nouvelle qualité de cette vertueuse épouse; et il finit par avoir pour elle tout le respect et la vénération dus à une sainte. Leur union offrait ainsi le modèle le plus parfait d'un mariage chrétien; car l'amitié aurnaturelle qui les unissait ne provenait pas de cet enthousiasme fragile et éphémère qui naît de l'admiration de la beauté physique et des dons de la nature, mais du sentiment du devoir et des principes de la foi. Leurs cœurs, unis ensemble et appuyés sur Dieu, s'élevaient vers le ciel, comme deux ceps de vigne chiacés au même tronc.

Pendant les deux années que dura cette union, la servante de Dieu eut à souffrir de cruelles preuves, dont son mari fut la cause innocente. surtout aux yeux de son époux; car elle ne a pas un seul instant de lui témoigner l'attachement le plus inviolable, la tendresse la plus expansive et en même temps la plus respectueuse. Refoulant, avec toute l'énergie d'une grande Ame, ses peines et ses angoisses au fond de son visage serein, un caractère ouvert et une douceur inaltérable. Tout le monde était dans le raviscement de voir, dans une jeune personne de dix huit ans, une patience si heroïque et une vertu si consommée; "mais l'on ne voyait pas, itelle, ce que j'expérimentais dans l'intérieur de mon ame, ni comme la bonté de Notre-Seigneur y opérait ; et moi-même je ne concevais occument cels se faisait, sinon que je suivais mestrait dans l'oraison, et lui obéissais pour

Quelles furent ces croix dont il plut alors en el de la visiter? Nul ne le sait. L'ingénieuse ciel de la vieiter? Nul ne le sait. L'ingénieuse charité de l'épouse, et la piété filiale du fils ont su les dérober aux regards, et les enseveir dans un éternel oubli, de crainte de nuire à la mémoire d'un époux et d'un père. "Mais peu importe, ajoute son fils, que la main qui blessait fui innocente en criminelle: ce com fut donné ca innocente ou criminelle; ce coup fut donné co la plaie ne laissa pas de saigner longtemps et de causer de la douleur."

Son mari ne pouvait se consoler, ni se par-donner à lui-même d'avoir été la cause involontaire de son chagrin; il en versait des larmes amères, et plus d'une fois il se jeta à ses genoux pour lui en demander pardon; mais elle le relevait avec bonté et le rassurait en lui disant qu'elle l'en aimait davantage, car cet incident lui avait donné l'occasion de connaître ea vertu-

et son attachement.

Un courage si admirable ne rappelle-t-il pas l'idéal de la femme forte tracée par l'Ecriture? Mais où cette âme virile puisait-elle tant d'héroïsme? Ah! c'est qu'elle aliait chaque jour se prosterner au pied du Seigneur, qui, chaque jour aussi, relevait sa servante avec amour, et lui donnait la force de relever à son tour son époux prosterné dans l'affliction! c'est qu'elle nourriseait chaque jour son âme de co duble aliment qui fait les forts: la parole de Dien et la sainte Eucharistie! "La divine Majesté, dit-elle, non contente de m'avoir donné le dégoût des choses vaines et la force pour porter les croix qu'elle avait permis m'arriver, me fortifia l'esprit intérieur, et me donna une grande inclination pour la fréquentation des eacrements. Com approches fréquentes me donnaient un grand courage et une grande auavité dans-l'Ame, ave une foi très-vive qui établissait en mon coprit une ferme créance des divins Mystères.

"Cette foi vive me faisait opérer plusieure bonnes œuvres et engendrait en mon âme un esprit d'oraison qui perfectionnait ce que j'avais de bon en moi par les grâces et faveurs que j'avais reçues auparavant. Je n'avais plus de cœur ni d'esprit que pour ': bien ; plus j'appro-chais des sacrements, plus j'avais de désir d'en approcher; parce que je connaissais par expérience que j'y trouvais ma vie et tout mon bien, et que mon attrait pour l'oraison s'y fortifiait

beaucoup.

"Dès mon enfance, continue-t-elle, ayan appris que Dieu parlait par la bouche des cateurs, cela me semblait admirable; et j'avaic

une grande inclination à les aller entendre.

"Etant devenue plus grande, la foi que j'avai
dans le cœur, jointe à ce que j'attendais de cett divine parole, opérait de plus en plus dans mes âme le désir de l'écouter. J'avais une si grand vénération pour les prédicateurs, que los j'en voyais quelqu'un par les rues, je me sestel

n'était de l'Es et qui j la sorte pouvait ais à I une gra mes pro

Jéaus q fois, ce céleste, tout le j que : J ne donn tout em parler à d'expéri que la b

grâces e douceur,

de grand m'en pro livine, d e chemi e eneang qu'elle l Mère de sein prov oceur tou parole de ette laci Provider

A Des de la No me diepo alors am importe,

mps et de

ni se pare involones larmes es genoux lle le releui dicant t incident TO BE VETER

lle-t-il pas 'Ecriture? t-elle tant haque jour ui, chaque amour, et 'est qu'elle ce d'uble de Dieu et e Majeste, é le dégoût er les croix iffa l'esprit nts. Com un grand

mon esprit plusicure n Ame un que j'avsis veurs que us plus de désir d'en par expémon bien, y fortifiait

'Ame, avec

lle, ayan des prodi dans me e ei gran

percle d'inclination à countr aurès lui, et à baiser les vestiges de ses pieds. Une petite pa adence me retenait; mais je le conduisais de l'asil jusqu'à ce que je l'euses entièrement perdu de vue. Je ne trouvais risu de plus grand que la parole de Dieu y et c'était ce qui produisit en mon cour l'estime de ceux auxquels Notre-Beigneur en avait commis le ministère. Loraque j'écqutais este parole découlait comme une lique men cour était comme un vase dans lequel cette divine parole découlait comme une liqueur. Ce n'était point une imagination, mais un effet réel de l'Esprit de Dieu qui était en cette prédication, et qui par une effusion de ses grâces opérait de et qui par une effusion de ses grâces opérait de la sorte dans mon âme, laquelle ayant reçu cette plénitude abondants, ne la pouvait contenir et était obligée de l'évaporer dans l'oraison. Il me fallait même en parler, parce que mon esprit ne pouvait contenir cette abondance : ce que je faia Dieu et aux personnes de la maison, avec une grande ferveur et un grand zèle, en y ajoutant mes propres pensées qui me rendaient éloquente.

Jéaus que le prédicateur avait nommé plusieurs fois, cette divine parole, comme une manne ste, remplit mon cour si abondamment que tout le jour ma respiration ne disait autre chose que : Jésus, Jésus, sans pouvoir finir... Dieu me donnait de grandes lumières en cette assiduité d'entendre sa sainte parole, et mon cœur était tout embracé jour et nuit, ce qui me faisait erler à lui d'une façon intérieure qui m'était

ouvelle et inconnue.

"Maintenant que j'ai plus de connaissance et d'expérience en la vie spirituelle, je reconnais que la bonté divine me prévenait par de grandes prâces et me remplissait des bénédictions de sa douceur, pendant que, d'un autre côté, j'avais de grands sujets de croix dans une condition qui

m'en produisait de continuelles. "

Ce n'était pas sans dessein que la sagesse divine, dont l'invisible main dispose de tout avec broe et suavité, conduisait sa servante à travers ce chemin d'aspéritée et de ronces, où ses pieda é ensangiantaient si cruellement; elle voulait raffermir ses pas à l'entrée de cette voie sublime qu'elle lui avait tracée de toute éternité. La dre de l'Incarnation reconnut plus tard ce des sein providentiel. En consument ainsi dans son cour toute affection terrestre par la flamme des tribulations, et en lui inspirant cette soif de la parole de Dieu en même temps que ce sèle et tte sacilité de l'épancher au dehors, la divine Providence la préparait à son insu à la vie d'apostolat.
Des mon enfance, écrivait-elle des Ursulines

de la Nouvelle-France, il me semble que Dieu me disposait à la grâce que je possède mainte-dant, car j'avais plus l'esprit dana les pays éloignés, pour y considérer les généreuses actions de ceux qui y travaillaient et souffraient pour êteme Christ, que dans les lieux que j'habitais.

Mon cour se sentait uni sux. L'mes apostolique d'une manière toute extraordinaire. Il me p nait quelquefois des saillier si excessives que le respect humain ne m'eût retenue poissammen j'eusse couru aprés ceux que je veyais portés au salut des âmes. Je ne savais pas pourquei j'avais tous ces mouvements, car je n'avais ni de la conduite, ni de l'esprit pour le reconnaître. Aussi n'était-il pas temps, parco que celui qui dispose les choses doucement voulait que je pas-sasse par divers états et par des voies différentes. avant que de manifester sa sainte volonté à la plus indigne des créatures."

L'Esprit-Saint, qui lui parlait sans cesse au cœur par des gémissements ineffables, lui faisait aussi entendre sa voix par la bouche de tous les êtres de la création. Elle entendait sans cesse s'élever de tous les objets de la nature un concert de suaves accents qui murmurait à son oreille le nom du Seigneur, et les merveilles de son. amour. Mais de tous les objets extérieurs dont Dieu se servait pour l'instruire, nul ne lui faisait une impression aussi vive, nul ne la ravissait davantage que les saintes cérémonies de l'égliss. En lui mettant sous les yeux ces augustes symboles, l'Esprit-Saint lui découvrait la manne cachée qu'ils renferment. Eclairant son intelligence d'une lumière surnaturelle, il lui en révélait le sens mystérieux, et les rapports qui les rattachent à la Divinité.

"L'admiration qu'excitaient en mon esprit la eainteté et la majesté des saints mystères fortiflait ma foi, augmentait mon amour et me liait à Notre-Seigneur d'une manière toute extra-ordinaire. Je m'épanchais en actions de grâces de ce qu'il lui avait plu de me faire naître de parents chrétiens et catholiques, et de ce qu'il m'avait appelée à la vocation de fille de l'Egliss, Plus j'avançais en connaissance, plus j'avais de sentiments d'amour pour ces saintes cérémonies de l'Eglise; et lorsque je voyais aux processions la croix et la bannière que les chrétiens ont coutume de suivre, mon esprit et mon cœur tressaillaient de joie. J'avait vu un chef militaire logé dans noe quartiers, et j'avais remarqué que ses soldats le suivaient avec leur drapeau lorsqu'ils allaient à leurs exercices. Voyant dono le crucifix attaché à la croix et la bannie avec ses figures, je disais en moi-même: Ah I voilà aussi mon chef, voilà sa bannière, je la veux suivre, comme les soldats suivent la leur. Et ainsi je suivais la procession avec un grand sentiment de ferveur. J'avais les yeux fixés sur le crucifix et j'allais répétant sans cesse dans mon cœur: Ah! c'est là mon chef, je le veux

"J'avais une foi si vive pour tout ce qui se fait à l'église, qu'il me semblait que c'était ma vie et mon aliment.

"En ce tempe-là je me hâtais d'entres des premières dans les églises, afin d'y voir les saintes cérémonies et l'office solennel qui s'y faisnit.

Tonis mon occupation dans l'intérieur du temple serie de voir et d'entendre. Un jour dans une procession du Très-Saint-Sacrement, mon cour et mon esprit furent af ravis en Dies au sujet de occupation de mour, que je ne voyais pas à me conduire. J'avais la vue couverte, en sorte que ja marchais au hasard et comme une personne

### CHAPITRE TROISIÈME

Veuvage—Extase—Vie de Solitude—Elle entre chez sa

Le premier novioiat de notre héroine touche maintenant à sa fin; après avoir été le modèle des épouses, elle va désormais devenir celui des veuves chrétiennes. Deux ans s'étaient à peine écoulés depuis son mariage que Dieu rompit les o qui l'enchaînaient au monde. Son mari lui fut enlevé par la mort, lui laissant un jeune cafant de six mois. Pouée d'une exquise sensi-bilité, et attaché à son époux par une union d'autant plus étroite et plus forte qu'elle prove-nest d'un principe surnaturel, son âme fut brisée restte cruelle séparation. Cependant l'épreuve n stait pas encore sufficante, car à cette première creix vinrent s'ajouter la perte de biens temporels, des procès, et un dénûment presque entier. Mais le courage de la pieuse veuve fut plus grand que malheure. S'élevant au dessus de tous les seullments de la nature, elle essuya see larmes et ne songea plus qu'à se soumettre aux ordres de la Providence. "Quoique j'aimasse beaucoup votre père, écrivait-elle plus tard à son fils, et me la perte que j'en fis me fût très-sensible. toutefois me voyant libre et dégagée, mon âme se liquéfiait en actions de grâces de ce que je n'avaie plus que Dieu à qui mon cœur et mes affections se pussent dilater et se dilataient en t sans cesse dans ma solitude, où je n'avais qu'à penser intérieurement à lui, et à vous élever pour son saint service. Votre aïeule paternelle, dyant son fils unique mort, eut une si grande crainte que je ne la quittasse, qu'elle en mourut un mois après; ce que je n'eusse pas fait d'au-tant que j'étais résolue de lui tenir compagnie, et de l'assister autant qu'il eût plu à la divine benté de me le permettre en vous élevant. Mais elie en ordonna autrement pour mon bien et pour le vôtre, parce que cela m'aurait engagée dans le trafic, et mise en danger, dans la jeunesse où j'étais, de ne pas suivre la route par laquelle Notre-Seigneur nous voulait conduire vous et moi."

Ble n'était en effet alors âgée que de dix-neuf aza. Les dons naturels dont elle était douée, ca haute intelligence et surtout la grande vertu qui étatait en elle, ne tardèrent pas à la faire réchtsonher par des partie très avantageux, qui la promettaleut une fortune plus considérable

que celle dont elle svait joui jusqu'aiora. D'ailleurs tous ceux avec qui elle avait en qualques
rapports, pénétrés pour elle de la plus hante
estime, entreprirent de relever les débris de la
fortune, et de la favoriser de tout leur possoin.
Il semblait que la prudence la dût porter à mais
pas laisser échapper des occasions ai favorables
que le ciel lui présentait; mais la pesanteur de
son premier joug était encore si présente à si
mémoire qu'elle avait une extrême aversion pour
toutes les propositions qu'on lui faisait. Oct
éloignement invincible provenait cependant meine
des croix qu'elle avait eu à souffrir et qui avaien
été pour elle des occasions précieues de verte
et de mérite, que de l'attrait intérieur qui ravissait son cœur et la pressait de se dégager entièrement du monde pour s'attacher uniquement à
Dieu.

Néanmoins quelqu'aversion qu'elle cût pour le mariage et quelque répugnance qu'elle en eût témoig é à tous coux qui lui en avaient parlé, elle se trouva un jour si pressée, et si accablée de toutes sortes de motifs, fondés principalement sur sa jeunesse, sur l'âge de son fils encore dans. l'enfance, sur l'état précaire de sa fortune et sur a volonté que ses amis avaient de l'aider, qu'ellehésita un instant. Elle se demanda si elle ne devait pas suivre le conseil de tant de personnes désintéressées plutôt que les lumières de son-propre esprit. Mais elle revint aussitôt à allemême; et cette infidélité lui parut si criminelle que dans une confession générale de tous les péchés de sa vie qu'elle écrivit plus tard, elle met celui-là en tête, (si toutefois on peut appeler cela un péché) comme celui dont elle avait le plus de douleur et qu'elle croyait être la car des peines intérieures que Dieu lui faisait souffrir. Elle savait très-bien que cette fante était peu considérable en elle même; mais ce qui la rendait insupportable à un cœur aussi aimant et aussi fidèle que le sien, c'était de l'avoir commise après avoir été comblée de faveurs incomparable

On jugera de ces grâces de prédilection per la vision suivante qu'elle eut alors et qu'elle racente

"Après tous les mouvements intérieurs que la bonté de Dieu m'avait donnés pour m'attirer à la vraie pureté du cœur, en laquelle je ne pouvais entrer de moi-même, parce que jusqu'alors je n'avais eu aucun directeur pour me conduire dans la vie spirituelle, (la pensée même ne m'en étant pas seulement venue, parce que je ne étant pas seulement venue, parce me me me étant pas qu'il fallût traiter des affaires de son âme avec personne qu'avec Dieu): a diviné Majesté voulut ellemême me faire un coup de grâce, me tirer de mes ignorances et me mettre dans la voie où elle voulait me faire miséricorde. Ce fut la veille de l'Incarnation de Notre-Seigneur de l'année 1620. Un matin que j'allais vaguer à mes affaires, et que je me recommande la Dieu avec mon apprettion cris-naire. Is le Demine sperare, aux confidents

de foi ment de me Gala a le tout et lexp pais l' farent itinperf l'étais et en qui ne Au mê duquel pour m

rayeur puisae table. I hin effe pureté : seau de même. pour excieux p lui réce que l'â.

crui: lui

ressent

offensé, non, il fut el satisfair ce qui come sen des cha de la costestima Ce, en dans ce coupab douleur ravi mo "Je

ainei ar nez plu que je i ment, je vere di me trec pertiren sion por ait. Oet ant moins ni avaient de vertu qui rav er entiè nement a

eut pour lle en eat ent parlé, accable palement une et sur ler, qu'elle res de son sitôt à bile criminelle e tous les s tard, elle eut appeler e avait le e la cau it southir. était peu qui la ren

r commise

mparables.

lle raconte

prieure que ni attirer je ne pow conduire ne ne m'en que je ne sa divi

interior desi, perolet que j'avais profesiómicat partes en mon esprit avec une grande excitude le foi qu'il m'assisterait infailliblement; au mo-ment où je passaiule leng du chemin du haut lessé de la ville, je fue aubitement arrêtée inté-reurement et extérieurement. Toutes les penées mes affaires me furent ôtées de la mémoire. Cala se fit par une subite abstraction d'esprit, et le tout se passa dans l'intérieur, mais d'une vue et expérience ai vive et ai pénétrante que je ne puis l'exprimer. Alors les yeux de mon esprit farent ouverts, et toutes les fautes, péchés et imperfectione que j'avais commises depuis que j'étais au monde, me furent représentés ensemble et en détail, avec une distinction et une clarté ni ne peuvens venir que d'une lumière céleste. u même instant, je me vis plongée dans une mer de sang et mon esprit fut convaincu que ce ang était celui du Fils de Dieu, de l'effusion duquel j'étais coupable, et qui avait été répandu pour mon salut.

se Si la bonté de Dieu ne m'eut soutenne dans cette rencontre, je crois que je fusse morte de frayeur, tant la vue du péché, tout petit qu'il puisse être, me paraissait horrible et épouvanable. Nulle langue humaine ne le peut exprimer. kin effet voir un Dieu d'une bonté infinie et d'une pureté incompréhensible offensé par un vermisseau de terre, c'est ce qui surpasse l'horreur même. Je dis plus; un Dieu fait Homme mourir pour expier le péché; et répandre son sang précieux pour appaiser son Père, et par ce moyen lai résoncilier les pécheurs, il ne se peut dire ce que l'Ause conçoit en ce prodige.

46 En ce moment, mon cœur se sentit ravi en soi-même et tout changé en l'amour de celui qui:lui avait fait cette insigne miséricorde. J'en ressentie une douleur et un regret de l'avoir eneé, le plus grand qu'on puisse imaginer; non, il ne se peut imaginer. Ce trait de l'amour fut si pénétrant et si inexorable que pour le esticfaire je me fusse jetée dans les flammes; et es qui est le plus incompréhensible, en rigueur me semblait douce; il portait des charmes et des chaînes qui liaient et attachaient l'âme, afin de la conduire où il voulait, et elle de sa part estimait heureuse de se laisser ainsi captiver. Os, en oct excès, je me voyais toujours plongée dans ce précieux sang, dell'effusion duquel j'étais coupable, et c'était ce qui causait mon extrême douleur. Enfin le même trait d'amour, qui avait

rayi mon âme, me pressait de me confesser. ainsi arrêtée, debout; je ne me souviens point non plus, que j'eusse aucune vue des yeux, ni que je fisse aucune action du corne; mais seulei prus, que j'ense aucune vue des yeux, ni je fisse aucune setion du corpe; mais seule et qu'étant revenue à moi et me reconnais-t, je vis que j'étais dans le chemin qui tra-da haut fossé à l'église des Feuillants. Je treuvai vie-à-vis-de la petite chapelle de cos-frends pères qui ne commençaires qu'à s'éta-mé. Tourne, et je me trouvai heureuse de

trouver sun remade al proches Jly entrals rencontrai un père seul debout au milieu de le chapèlle, lequel semblait n'y être que pour mis-tendre. Je l'abordai et lui die, presse par l'espait qui me condusait: Mon père, je veudrait bles me confesser, car j'ai commis tels péchés et telle fautes. Et je commençai de lui dire tous les péchés qui m'avaient été montrés avec une effusion de larmes qui provenait de la douleur que j'avais dans le cœur. Il survint une dame, qui s'étant mise à genoux devant le Saint-Sacr ment, put facilement entendre tout se que je disais, car je parlais assez haut; mais je ne me mettais en peine que d'apaiser Celui que j'avais offensé. Après que j'eus tout dit, je m'aperçus que ce bon père avait été extrêmement surpris de la façon dont je m'étais énoncée, qu'il connut bien n'être pas naturelle, mais extraordinaire. Il me dit avec une grande douceur r' Allez-vousen, et demain venez me trouver dans mon con fessional. Je ne fie pas seulement réflexion qu'il ne me donnait point l'absolution, et je ma

"Le lendemain, de grand matin, je me rendis à son confessional, où lui ayant répété ce que je lui avais dis la veille, il me donna l'absolutione

" Comme Dieu, par un effet particulier de cas providence, m'avait donné ce bon père pour confesseur, je n'en pris point d'autre pendant tout le temps qu'il demeura à Tours. Il se nommait Dom François de Saint-Bernard. Je ne lui dis pas néanmoins ce qui m'était arrivé, ni ce qui occupait mon caprit, mais sculeme mes pechés, croyant toujours qu'il ne fallait parler à un confesseur que de ses péchés. Plus d'un an entier, je me comportai de la sorte Mais ayant entendu dire à une bonne fille qu'il ne fallait point faire de pénitences sans da p mission de son confesseur, cela m'ouvrit les yeux. Je lui demandai alors d'en faire quelque unes, et il me permit de porter la ceinture de crin et de prendre la discipline. Il régla ensuite l'ordre que je devais tenir pour la confession et la communion. Il me permit de m'en approcher les fêtes, les dimanches et les jeudis, pour cette première année. Je m'en retournai à mon logis changée en une autre créature, tellement que jé ne me connaissais plus moi-même. Je voyais à découvert mon ignorance, qui m'avait fait cre que j'étais bien pariaite, que mes actions étaiens fort innocentes, et que j'étais bien auprès da Dieu; mais après que Notre-Seigneur m'ent ouvert les yeux, je me voyais telle que j'étai et je confessais que mee justices n'étaient qu'iniquités. "

La servante de Dieu a toujours regardé cel extase comme l'une des grâces les plus signalées qu'elle ait jamais reçues du ciel; et c'ast aussi de ce jour que date ce qu'elle appelle sa conversion: De cet instant, elle prit l'imévocable récolution de ne plus donner une seule pensée au monde, ni à ses source, ni à ses expériments ale de la plonger toute entière en Dieu, et de

pilue vivre que de son amour. Le lieu où elle fut si miraculeusement arrêtée, an chemin qui passait sur le haut fossé de l'ancienne ville; mais, par une seconde merveille, le se trouva, lorsqu'elle revint à elle-même, lans une autre rue qui conduisait à l'église des Fouillante. Dieu permit ce miracle pour la mettre sur la voie où il lui avait préparé la con-sommation de la grâce qu'elle venait de recevoir. "Fai vu, raconte son file, l'endroit ou cette merveille arriva; mais comme les lieux ont changé depuis par suite des édifices qui y ont con des datis, Dieu a permis, pour une mémoire illustre et perpétuelle d'une chose si remarquable, qu'il y ait aujourd'hui en cet endroit une trèsbelle fontaine, qui sert d'ornement au jardin du palais épiscopal. "

Cette divine opération de la grâce fut si vive

que, pendant plus d'une année, l'impression du de Notre-Seigneur demeura continuellement ning de Notre-Seigneur delineur. inondée d'une lumière surnaturelle qui lui faisait découvrir en elle les moindres imperfections, et soupirer après une retraite plus profonde encore que celle où elle vivait. Après avoir congédié son père, où elle prit une chambre à l'étage supérieur, afin de jouir d'une solitude complète. Cet appartement s'ouvrait sur une petite galerie où elle seule avait entrée, et à l'extrémité de laquelle elle éleva un oratoire. Prosteznée devant out autel recueilli, elle passait de longues heures on prière, élevant son cœur en présence de Dieu comme un holocauste d'agréable odeur. tais, dit-elle, comme la tourterelle retirée dans on nid, et j'expérimentais l'effet de cette parole: Je la conduirai dans la solitude, et je lui parlerai au cœur.

Elle versait alors des larmes abondantes au onvenir du temps où elle croyait n'avoir pas vécu dans une union aussi intime avec Dieu qu'elle y avait été sollicitée intérieurement dès con enfance. A ces prières et à ces larmes, elle juignait les pénitences et les austérités du corps les plus rigoureuses; car outre le cilice et la discipline, elle employa d'autres instruments de pline, elle employa d'autres instruments de macérations plus rudes encore. Ce fut alors qu'elle abandonna entièrement l'usage du linge ordinaire pour ne se servir que de serge. Dans s intervalics de ces oraisons, elle s'occupait à couvrages de broderies qu'elle exécutait avec une admirable perfection. Elle avait choisi ce genre d'occupation préférablement à tout autre. parce qu'elle pouvait s'y livrer sans sortir de sa solitude, et sans détacher son âme et sa pensée

Elle passa une année entière dans cette séparation complète du monde, n'étant encore agée

atteint l'âge de deux ans. Sa mère le st soule alors augus d'elle pour lui faculquer les promières leçons de vertu.

Quoique la charité l'obligett à sortir de au retraite après la première année, elle continue cependant, pendant quatre ans, de s'y retirer tous les soirs, et même pendant le jour, dès que ses occupations lui en laissaient le loigir. La vie angélique qu'elle menait fit une telle impres sion sur son fils, quoiqu'il sortit à peise du berceau lorsqu'elle le reprit sous ses soine, que pendant toute sa vie il ne se rappelait jamais c souvenir sans tomber dans le ravissement. Seul témoin de cette vie céleste, il se sentait entouré à son insu d'une atmosphère toute impréguée des rayons de la vertu et la majesté de Dieu, lui devenait en quelque sorte visible, en présence de la gravité, de la modestie et du recueillement de sa mère, et des soupirs enflammés que lui arrachait sans cesse l'amour divin.

Toutefois cette vie d'orgison ne lui faisait nas oublier les œuvres de charité et d'humilité. Privée, par la perte de sa fortune, du bonheur de faire d'abondantes aumônes, sa charité ingénieuse lui suggéra d'autres ressources : elle allait à la recherche des pauvres et des infirmes affligés de plaies et d'ulcères, et leur assignait des heures fixes dans la journée pour venir chez elle, afin de leur distribuer des remèdes et des soins. Elle les introduisait alors dans une chambre où pour faire honneur à Jésus-Christ, dans ses membres. elle les faisait asseoir dans un fauteuil; et mettant à genoux devant eux, elle lavait et nettoyait leurs plaies, y appliquait des remèdes et des pansements. En accomplissant ces actes de charité, elle se plaisait à approcher son visage aussi près que possible des ulcères des malades,

afin d'en ressentir toute l'infection.

Après une année de cette vie de solitude et de charité, elle en sortit à la sollicitation d'une de ses sœurs, qui, chargée de famille et connaissant ses talents et son habileté pour les affaires, la pressa vivement de venir lui aider à partager son fardeau. Elle y consentit à la condition qu'elle resterait libre de se livrer à ses exercices piété. Dieu lui manifesta qu'il agréait son sacrifice en lui accordant un surcroit d'onction et de ferveur dans l'oraison. L'Introduction à la vie

dévote de Saint François de Sales lui étant tombée entre les mains, elle y puisa de grands éclaircis-sements sur la vie intérieure, et surtout sur le vœu de chasteté que le Seigneur lui inspirait de faire depuis longtemps. Elle communique son dessein à son confesseur qui, après trois mois d'épreuves, lui permit de faire ce vœu perp Elle se revêtit en même temps d'un habit pénitence, comme signe de l'éternel adiev qu'elle avait fait au monde. Elle mit sinsi fin aux sollicitations dont elle était sans cesse obsédée de la part de ses parents et de ses amis qui vou de vingt aus. Son fils, qui avait à peine de la part de ses parents et de ses amis qui vo douse mois, était resté entre les mains d'une laient la faire engager de nouveau dans les lis du mariage. Ces propositions, appuyés sur

er pour Franco qui ven ieur d homme duite de de son s régla es

nentale lors elle cette m t**àres** de ordinair Mair ex fit une aux d Dieu oe lui accoi et les dé pagne l découve rejeter o donner ( qu'alors

Depu

prétend

continue. e impr oine, que nt. Seul t entoure mprégnée de Dieu présence leillement

és que lui

aleait pas ilité. Prionheur de rité ingéelle allait nes affligés des heures z elle, afin soins. Elle re où pour membres, uil; et s lavait et s remèdes t oes sotes son visage

itude et de

d'une de onnaissant affaires, la part condition gréait son ongtion at on à la vie ant tombée out sur le i inepirait mmuniqua trois mo perpétuel. habit de iev qu'elle si fin aux se obsédée jouncies, sur le dénûment et l'abandon où elle se trouverait après la mort de son père, sur l'obligation que Dieu et la nature lui imposaient de songer à l'avenir de son fils, furent pendant quêlque temps si pressantes qu'elle en fut ébranlès, et qu'elle hésita un moment; mais à peine eut-elle fait réflexion aux faveure signalées dont Dieu l'avait comblée pour l'attirer entièrement à lui, qu'elle en demeura toute confuse, et qu'elle sonsières tout pour furmer toute issue à ces propositions qu'elle se rmer toute issue à ces propositions qu'elle se lia à Dieu par le vœu perpétuel de chasteté à l'âge de vingt-et-un ans. Juequ'alors elle avait eu pour directeur spirituel le Révérend Père Dom François de Saint Bernard; mais celui-ci ayant Révérend Père Dom Raymond de Saint-Bernard qui venait lui succéder dans la charge de Supé-rieur des R. B. P. P. Feuillants. C'était un homme très-spirituel et très-versé dans la conduite des Ames. Il l'interrogea à fond sur l'état de son Ame. lui fit déclarer toute sa conduite, et régla ensuite chacune de ses actions.

Depuis quelque temps elle avait lu un livre qui prétendait enseigner la vraie méthode de l'oraison mentale, et qui montrait avec force le danger de tomber dans l'illusion et dans les pièges du démon en suivant une voie différente. Depuis lors elle s'était mise à anivre scrupuleusement ette méthode, au lieu de méditer sur les mys-ires de Notre-Seigneur, en suivant son attrait rdinaire, et comme elle s'exprime elle-même, "en les contemplant tout d'un regard et par manière d'envisagement intérieur." Dans le désir extrême qu'elle avait de bien faire, elle se fit une telle violence, qu'elle en contracta des meux de tête qui la firent cruellement souffrir. Dieu cependant récompensa sa bonne volonté en lui accordant une très grande tranquillité d'esprit et les délices de cette paix intérieure qui accom-pagne la présence de Dieu. Des qu'elle ent découvert sa conduite à son directeur, il lui fit rjeter cette méthode, et lui ordonna de s'aban-onner entièrement à l'esprit de Dieu, qui jusqu'alors avait dirigé son âme. 1

to ovoit per les écrits de Sainte-Thérese, qu'elle tembs absolument dans la même illusion, et qu'elle en fut délivrée de la même manière que la Mère de l'Insarration. Elle s'exprime ainsi à ce sujet.

« Void ce qu'en all dans certains livres qui traitent de l'eraison. La contemplation étant entièrement surnaturale et l'œuvre du Seignour, l'âme ne peut, il est vaul, y arriver par elle-même; mais quand elle a passé plusieure années dans la voie parga'ive, et se trouve délà syancée dans s'illuminative elle peut s'aider, en retirant se pensée de toutes les oréatures, et en l'élevant humblement vers le Créateur. Oes auteurs recommandent bouncoup d'éloigner de soi toute image corporalle, et de s'élever à le pure contemplation de la divinité; et ils regardant tout ce qui tombe sous les sens, sans en ampère même l'aumanité de Jésus-Ouriet, comme un embarries ou un obstante.

A peine entelle repris sa première pratique d'orassoniqu'elle se sentit complètement soulagée et quoque le violent mai de tête qu'elle avait contractée ne cessêt de la tourmenter pendant deux années entières, elle n'en continua pasmeins de me-sher à grands pas dans les voice de la perfection qui s'ouvraient chaque jour plus larges devant elle, sous la sage conduite de son nouveau directeur. Elle ressentit de plus en plus un ardent désir des souffrances et des humiliations, et elle fut au comble de ses vœux lors-qu'elle vit qu'elle pouvait en rencontrer tous les jours des occasions dans la nouvelle situation où elle se trouvait chez sa sœur. Aussi n'attenditelle pas qu'on lui prescrivit aucun emploi; elle choisit elle mêr: se qu'il y avait de plus pénible et de plus humilient: le service des domestiques

je croyais vraiment trouver un obstacle. O Seigneur de mon âme, et mon Blen, Jésus crucifié, je ne me souviem jamais sans douleur de cette opinion que j'ai eue. Je la considère comme une grande trahison dont je me rendis coupable à l'égard de ce bon Maltre; et quoiqu'elle partit de mon ignorance, je ne saurais trop la pleurer j'avais été toute ma vie si dévote à Notre-Seigneur.....

"Le temps où je fus dans cette opinion dura très-peig, et ainsi je revensis toujours à ma coutume de chercher ma jobe dans ce bon Maltre, surtout lorsque je communiais. J'eusse voulu avoir toujours devant les yeux sou portrait et son image, ne nouvant l'avoir aussi menfen-

ms joie dans ce bon Mattre, surtout lorsque je communiais. J'eusse voulu avoir toujours devant les yeux son portrait et son image, ne pouvant l'avoir aussi profondément empreinte en mon âme que je l'eusse souhaité. Ai-je bien pu, Seigneur, avoir en l'apprit, méme uue heure sealement, cetto pensée que vous me dussies être un obstacle dans la voie d'un plus grand bien? Et d'obsee ou vous au moi tous les biens, at on 'est de vous ? Je ne veux point penser qu'en ced, j'ale com: is de fante, car j'en éprouve une trop vive douleur, et certainement en 'était que de l'ignorance. Aussi, vous êtes-vous hâté d'y apporter remède; dans votre bonté, vous m'aves envoyé des personnes pour me tirer de cette erreur; vous aves fait plus, vous aves daigné vous montrer à moi très-souvent; c'était, ô mon Mattre, pour me faire comprendre plus clairement combien grande était cette erreur, pour que je le fisse comprendre à plusieurs autres à qui je l'ai dit; enfin, pour me le faire éterire maintenant en cet endroit. Quant à moi, je suls comvaince que si plusieurs âmes, arrivées à l'oraison d'union, n'avancent pas davantage, ou ne parviennant pas à une très-grande liberté d'esprit, ce qui les arrête, c'est cette fause idée. " Amine Tatrèse, fin vie derie par élémente, chape de la compre de le maintenant en cet endroit.

le ocher les talents naturels qu'elle possédait, Dies perseit qu'on vint à se persuader qu'elle n'était capable d'auoun autre emploi, et que les domestiques mêmes, profitant de son ailence, de se douceur et de son obéissance, la traitassent avec hauteur, jusqu'à s'attribuer une espèce d'autorité et d'empire sur elle. Mais ces mauvais traitements et l'étrange conduite de son bean-frère et de sa sœur, à son égard, loin de la rebuter et de l'aigrir contre eux, ne servirent qu'à lui faire aimer davantage sa condition; elle croyait y trouver autant de trésors qu'elle y rentrait d'humiliations et de mépris. "Je faisais, ditalle l'office de servante envers les domestiques de mon frère et de ma sœur, et quelquefois j'en avais cinq ou six de malades sur les bras. Je n'avais garde de souffrir que d'autres en prissent sciny et jusques aux choses les plus viles, je n'eusse pas voulu les laisser faire aux servantes; mais je les faisais en cachette, en sorte que quand elles es présentaient pour s'en acquitter elles trouvaient tout fait.

Telle fut la vie de la servante de Dieu, pendant l'espace des trois ou quatre premières années qu'elle demeura chez sa sœur; années de joie et de bonheur pour elle, car au milieu de cette vie abjecte et de ces actione basses et humiliantes, pour lesquelles la nature a ordinairement tant de ougnance, l'amour dont son âme était embrapour Jésus-Christ lui faisait trouver une allégresse incroyable. La joie de son cœur était cevait même du scrupule. Elle crut devoir s'en ouvrir à son directeur dans la crainte qu'il n'y cut du péché ou de l'imperfection. Tel était même son amour pour la souffrance, qu'elle prenait plaisir à se brûler elle-même, lorsqu'elle travaillait près du feu, en pensant à l'amour divin dont elle souhaitait d'être consumée. Tant d'héroïsme et de constance dans les humiliations, tant d'amour pour les souffrances, tant de ridélité aux graces du ciel ne pouvaient manquer d'attirer sur elle une surabondance de dons céles: 28; car Dieu ne sollicite l'amour de sa créature que pour l'inonder de ses bienfaits. Et des que l'âme y correspond, un abîme de grâces attire mille autres abîmes. Aussi la Majesté divine la dispoen-t-elle par une dernière faveur à entrer dans une nouvelle phase de perfection, en lui inspirant l'idée la plus sublime de la pureté qui doit orner une âme pour être digne de lui être entièrement ognacerée, et de participer aux chastes noces de on K.

<sup>22</sup> Un jour, dit-elle, que j'étais en oraison devant le Saint-Sacrement, je me trouvai dans un grand recueillement intérieur, et il me fut mentré que Dieu était comme une grande mer qui rejetait de lui tout ce qui ressent la mort et l'impureté: Il m'instruisait par la qu'il voulait du moi une très-grande pureté d'âme; ce qui me donne une telle délicatesse intérieurs, que le

t de la cuisins. Comme elle preneit grand soin moindre atème d'imperfestion me mobile une cocher les talents naturels qu'elle possédait, posserreit qu'on vint à se persuader qu'elle de c. Dieu de purets. Je ne voulais autre choca d'était capable d'aucun autre emploi, et que les comestiques mêmes, profitant de son silence, de d'être abimée dans cette grande men, de crainte d'amasser des souillures, qui me rendissant indigent de course et de son obéissance, la traitassent o pursté l'o pureté l'cachez-moi en vous, o grande de pursté l'operaté l'cachez-moi en vous, o grande mer de pureté l'rien ne me pouvait distraire; atili me semblait que cette grande mer edit rompui ses bornes sur moi, que j'y étais toute submetgrande que je perdais de vue toute autre chose. ''Ainsi la plus solide humilité jointe à l'abandaire de le pouvait de la plus solide humilité jointe à l'abandaire de le pouvait de la plus solide humilité jointe à l'abandaire de le pouvait de la plus solide humilité jointe à l'abandaire de la plus solide lumilité pointe à l'abandaire de la plus solide lumilité pointe à l'abandaire de l'abandaire de la plus solide lumilité pointe à l'abandaire de l'abandaire de la plus solide lumilité pointe à l'abandaire de l'acche de l'acche de l'acche de la plus solide l'acche de l'acche d

gation la plus parfaite, et une pureté de cours séraphique, telles furent les deux ailes qui furent dannées à cette colombe du Seigneur, pour a'é-lancer vers le ciel, et s'élever à des hauteurs tellement innaccessibles que l'oil a peine à l'y suivre, et qu'elle seule pourra nous en racontet

les divines splendeurs.

### CHAPITRE QUATRIÈME

### Révélation de l'union mystique

Le Seigneur est admirable dans toutes les messes veilles de la création,—admirable dans l'atôme si qui échappe au regard par son infinie petitesses. comme dans l'astre immense qui roule au fond des cieux à des profondeurs tellement incomisbles qu'il échappe aussi à notre vue, —admirable dans les élancements de la mon quand elle élève ses vagues écumantes jusqu'aux nues, admirable dans les hauteurs de ces montagnes gigantesques, couvertes de neiges éternelles, dent jamais la trace de l'homme ne ternit la blancheur virginale, et dont l'aigle seul, dans son volsublime, trouble parsois les solennels silences ; mais combien le seigneur est plus admirable. encore dans ses saints, lorsqu'il épanche sur eux les flots éblouissants de ses graces, qu'il les transfigure et les divinise en quelque sorte, qu'il les plonge dans ces océans de lumière qui dévoilent à leurs yeux des horizons inconnus, et qu'il les ravit dans la contemplation de ses éternelles. splendeurs. La vie de la bienheureuse Mère de l'Incarnation va nous offrir un exemple étonnant de ces diverses opérations de la grace. Mais laissons-la parler elle-même, car elle seule pourra trouver des paroles pour exprimer des merveilles

si élevées au-dessus de la nature.

"Dès que la divino Majesté m'eut communiqué le don d'oraison, elle me donna asser la grâce de sa sainte présence. C'était ce qui me soutenait et m'établissait dans un entretien communique de la communique de tinuel avec Notre-Seigneur; et bien que pou lors mon esprit regardât cet aimable. Sanves comme Dieu-Romme, toutefois mon imaginatio n'y avait aucune part; mais tout se passait des l'entendement et la velonté d'une manière de spirituelle, et avec une très gande partié.

at romps: ibmegges ... de conur qui furent hauteum eine à l'y

TROOPIAE :

E

se les menna l'atôma petitossa admirable quand elle UX Duds, elles, dont blancheur s son vol anche sur e, qu'il les qui dévoi us, et qu'il éternelles

étonnaul

ule pourre

merveille

us Notre-Seigneur Jéaus-Christ était proche le moi; et cette compagnie m'était ai auave et divina que jo n'ai point de termes pour l'ex-primer. Dans cet état, tout ce qui se passait dene l'Ame était fort spirituel et fort abstrait ; et Dien lui faisait comprendre qu'il lui voulait retiter tout soutien corporel, pour le mettre dans un état plus détaché, ayant été jusque la soutenue par les sons, qui étaient remplis de l'exubérance qui rejaillissait de l'humanité sainte de Notreeigneur. The effet la douceur que lui procurait a divine la bonce lui faisait dire: votre nom est a parfum répande. Ces premières approches a divin époux y répandent une jubilation plus effet la douceur que lui procurait ance lui faisait dire: votre nom est fouce que toute suavité, et font couler sans mesure des larmes plus précieuses que tous les

ésors imaginables.

't J'ai dit que l'âme, se sentant appelée à un at plus épuré, ne sait où on veut la conduire; le se sent seulement attiré à des choses sublices, mais qu'elle ne connaît pas encore et qu'elle a peut concevoir; cependant elle s'abandonne. A Dieu, ne voulant suivre d'autre chemin que lui où sa bonté la veut faire marcher.

"Alore mon caprit fut ouvert de nouveau, et rai dans un état de lumière, où Dieu me fit ir qu'il était comme une grande et vaste mer il ac peut souffrir rien d'impur. Cette lumière sera de grandes choses en mon âme, et je vis cra de grandes choses en mon âme, et je vis cra de l'esprit humain et celle qui est néces-ire pour enter dans l'union et la communi-tion avec is divine Majesté. O mon Deu I pa'il y a d'impuretés à nettoyer pour arriver à so terme où l'âme, pressée par l'amour de son souverain et unique bien, aspire si ardemment et si continuellement! car l'esprit de Dieu est un sonseur inexorable. Et après tout, l'état dont remarie n'est que le premier pas, et l'âme qui y starrivée en peut déchoir en un moment. Je rémis quand je pense combien il faut y être déle. Cette correspondance est absolument Accessire aussi bien que l'abendon de tout soi-Monador and the que l'accadent de top so-néme à la divine providence, et à la conduite l'un actit directeur dont il faut suivre les ordres l'aveugle. Ah! mon Dieu! que je voudrais sublice bien haut l'importance de ce point ; car llectric l'acce à la vraie simplicité qui fait les

Cet exposé contient les deux principaux fonde-Oct exposé contient les deux principaux fonde-cente de toute la perfection intérieure de notre inte; d'està-dire la pureté de l'âme et la pré-me de Dieu. Sa pureté a été telle qu'elle c'est-entinuellement perfectionnée dans son âme, name la lumière qui croît cans cesse depuis son apore jusqu'à son pleis midi. Quant à la pré-me de Dieu, de n'était pas une simple appli-nient de son esprit à l'humanité cainte de name ficigneur, e était une application amou-ment de son esprit à l'amanité cainte de name ficigneur, e était une application amou-ment de sont que l'union de l'esprit, et l'union accumulatificant jame le l'une cannt l'autre.

Le révélation qu'elle avait out des grand avantages qu'elle pouvait retirer de le court tion des grâces sensibles lui ilt embrasser à une ardeur toute nouvelle cette vie de dev meut. Elle s'applique surtout à la pratique de l'humilité, de la patience et de la charité savers l'humilité, de la patience et de la cha le prochain; et elle courut à pas de géant dans cette carrière. Ces généreux sacrifices ne tardérent pas à recevoir leur récompense par la communication du don de science, qui lui révéla les rapports ues créatures avec le créateur, et les fins pour lesquelles elles ont été crééce. Dieu lui apparaissait sans cesse à travers leur voile transparent, mais d'une manière si spirituelle et si épurée de la matière, que le rayon divin qui les traversait, lui arrivait cane être nullement altéré. Leur contemplation loin de lui causer aucune distraction, était plutôt, pour elle, comme une autre échelle de Jacob, par laquelle elle s'élevait sans cesse de la créature

Cependant ce privilége extraordinaire n'était que le prélude d'une faveur bien autrement étonnante. Depuis quelque temps, elle se sontait attirée vers un état sublime qui lui était incounu; et quoiqu'elle s'estimat bien au-dessous de la plus vile et de la plus méprisable des créatures, elle aspirait cependant à posséder Dieu par un titre suprême qui ne lui avait pas encore été manifesté, mais dont elle avait le pressentiment. Cet état inconnu était l'alliance spirituelle; cette qualité suréminente était celle d'épouse. Mais il lui fut en même temps révélé qu'elle ne possédait pas encore tous les ornements qui lui étaient nécessaires pour être admise à une si haute dignité. Il n'y eut point alors de péniténces ni de sacrifices qu'elle n'embrassat avec ivress pour toucher le cœur de son divin Époux. Ell savait cependant fort bien qu'elle ne devait attes dre son bonheur que de la pure bonté de Diem et d'un excès de sa munificence. Traitant son is comme un esclave, elle l'accablait de mordif tions, le couvrait de cilices et de haires, le chargeat de chaînes, et passait une grande partie des nuits à se discipliner jusqu'à s'monder de sang. Elle ne couchait que sur le bois sans autre souverture qu'un oilies, n'accordant à son corps que le peu de sommeil qui lui était absolument nécessaire pour s'empêcher de mourir. Non contento des fatigues de ses travaux domestiques et des peines attachées à ses divers emplois, e cherchait sans cesse des inventions nouvelles pour se faire souffrir, et conjurait mêres une de ses confidentes de la battre cruellement. L'esprit intérieur qui s'était rendu maître de son âme, lui ordonn même un jour d'aller déclarer de nouveau à son directeur de la contracteur de la nouveau à son directeur toutes les fautes et toutes les imperfections de sa vie. Elle écrivit toutes se confession, et après l'avoir signée de se main, elle alla le conjurer, avec des torrents de larmes, de l'attacher à la porte de l'église, afin que tout le monde connût ses infidelités envers Dieu.

Son directeur la renvoya d'abord sévèrement et à plasieurs reprises; mais voyant enfin que ses pleurs jaillissaient d'une autre source que de celle de la nature, qu'elles coulaient de la blesaure que lui avait faite le céleste amour, il se laissa toucher, prit le papier sans rien dire, et le jeta ensuite au feu.

Tant de gémissements et de larmes attirèrent enfin les regards du divin maître sur as servante. Un jour qu'elle conversait familièrement avec Notre-Seigneur, et que son cœur s'élançait par mouvement extraordinaire vers ce bonheur qu'elle ne pouvait comprendre, Jésus-Christ lui dit distinctement ces paroles: Sponsabo te mihi in fide, sponsabo te mihi in perpetuum. Je d'épouserai dans la foi, je t'épouserai pour jamais. La promesse d'une alliance aussi précieuse la

La promesse d'une alliance aussi précieuse la ravit hors d'elle-même, et la transporta dans une aphère toute nouvelle. "Au lieu, dit-elle, de sentir l'esprit de Dieu s'insinuer en moi avec une douceur infinie, je me sentais puissamment entraînéc, en un instant, sans avoir le loisir ni le pouvoir de faire aucun acte latérieur et extérieur. Et lorsque je voulais faire oraison, j'étais obligée de chercher un lieu caché et de m'asseoir ou de m'appuyer, car autrement je serais tombée devant tout le monde. Il me semblait alors être tout abîmée en Dieu, qui m'ôtait toute faculté d'agir.

"Je passais ainsi une heure ou deux; et lorsque je revenais à moi, j'étais tout étonnée de me retrouver dans mon entretien ordinaire, jouissant d'une grande douceur d'esprit et me familiarisant avec Notre-Seigneur, mais d'une manière plus intime et plus puissante qu'auparavant."

L'effet de ce nouveau ravissement fut d'absorber plus que jamais la sainte veuve en Dieu, et de l'unir davantage au Verbe incarné. Telle était l'ardeur de la flamme intérieure qui la consumait que souvent elle lui enlevait même la faculté de réciter aucune prière vocale et de s'appliquer à aucune lecture. Si, par exemple, elle commençait à réciter le chapelet, cet état de recueillement lui ravissait la parole, et l'empêchait de continuer. Elle passait une grande partie du jour retirée à l'écart, s'occupant à faire les chambres des serviteurs, afin de converser sans interruption avec Jésus-Christ. D'autres fois, dans les transports de son enthousiasme, elle imitait l'Epouse des Cantiques et chantait les louanges et les perfections de son bien-aimé, afin d'épancher les flots d'amour qui débordaient de son cœur. Et quand elle s'était longtempe répandue en hymnes d'actions de grâces, elle prenait la plume, et continuait par écrit l'épithamme commencé dans ses chants.

्रमें देशकों के जिस्से हैं। विकास रहा के विकास के विकास

### CHAPITRE CINQUIÈME.

Attrait pour le cloftre-Austéritée-Désolations luis-

Après quatre années de cette vie humiliante à laquelle Marie s'était condamnée dans la maison de son beau-frère et de sa sœur, il plut à son directeur, le Révérend Père Dom Raymond de Saint-Bernard, de mettre un terme à cette longue épreuve. Il fit ouvrir les yeux à se parents eur l'étrange conduite qu'ils tenaisse l'égard de leur sœur, et leur représenta que foin de mériter les honteux traitements qu'ils lui faisaient subir, elle était digne au contraire de toute leur reconnaissance. Il leur montra en même temps les grande avantages qu'ils pouvaient retirer des talents naturels qu'elle avait pour les affaires.

Son beau-frère occupait la charge de commissaire pour le transport des marchandises dans toute l'étendue de la France; il possédait en outre le grade d'officier d'artillerie. Ces deux emplois lui facilitaient les moyens d'entreprendre une multitude d'autres affaires qui l'obligeaient d'entretenir un grand nombre de domestiques; car pour s'acquitter plus exactement de ces fonctions et ne dépendre de personne, il gardait ches lui tout ce qu'il lui fallait d'hommes, de voitures et de chevaux pour ces divers emplois.

Ne pouvant suffire à tant d'occupations, il pris notre sainte veuve de se charger d'une partie de son fardeau. Il finit ensuite par lui confier la conduite de toute sa maison. Sans quitter ses premières fonctions, qui étaient trop chères à son humilité pour qu'elle pût se décider à en faire le sacrifice, elle embrassa avec obéissance ce nousacrifice, elle embrassa avec obéssance ce nou-veau genre de vie que lui imposait la charité. Mais le trouble et l'embarras de cette foule innombrable d'occupations ne la détournée pas un seul instant de ses saintes méditatio Au milieu même du tumulte des hommes et des affaires, son esprit était toujours ablmé en Die Elle passait des journées entières dans une écurie qui servait de magasin, en compagnie de domes-tiques et de charretiers, au milieu usame d'une soixantaine de chevaux; et quelquefoia, à minuit, elle était encore sur le port occupée à faire char-ger et décharger les marchandises. Cependant rien ne la distrayait. On eut dit en la voyant qu'elle était tout entière à ses occupation néanmoins hors de ce qui était de sen deve elle ne voyait et n'entendait rien. Malgré cele elle suffisait à tout, et contentait tout le mond d'une manière miraculeuse. On l'eût price pou un de ces purs esprits qui veillent & l'asrmo du monde, sans jamais casser de voir la fi du Père Oéleste.

"Quelquefois, ditelle, je me voyais tellement surchargée d'affaires que je ne savais pur ch commencer. Alors je m'adressais à Dieu, mon refuge d'dinnire, et je lui disnis : Mon amous, il rais profit pour l'on mes arnot je vo parei je pa qui fi sociét me re aucur Ce

dentie

pliqué
la pré
être le
connue
vois r
France
par les
pour m
mon ne
d'être p
Dieu, c
vaux d
Gene

avait frammereu, ceelui d'adresse fonds a entendia libble do on Maluis. I mon no onnes. age, ni deserte de ceelui libble de c

Du jo des chaf centi ac que jam centie de valigious de son di

qu'elle

niliante à la maison plut à son ymond de tte longue arente sur l'égard de de mériter ient subir, eur recontemps k retirer des

dises dans ossédait en Cee deux ntreprendre obligeaient mestiques; de ces foncgardait ches de voitures

le commis-

tions, il pris ne partie de i confier le e quitter ees chères & son à en faire le it la charit méditatio mmes et des imé en Dies. ns une courie nie de d fois, à minuit, e à faire char-

our l'entretenir loin du bruit; mais aussitôt l'on me rappelait et je retournais joyeusement à mes occupations en disant: Allons, men doux amour! vous le voulez, je suis heureuse puisque je vous possède. Je sentais une légèreté non pareille en faisant tout pour mon bien-aimé, et je paraissais fort joyeuse avec tout le monde, ce qui faisait croire que , me plaisais dans leur coiété; mais c'était non union avec Dieu qui me rendait ainsi gais /t allègre, car je ne trouvais

Ce n'était pas sans un profond dessein providentiel que notre bienheureuse se trouvait jetée au milieu du tumulte des affaires les plus compliquées et les plus difficiles. La sagesse divine la préparait ainsi au grand ouvrage qui devait être le but de toute son existence. Elle le reconnut clairement elle-même plus tard. "Je vois maintenant, écrivait-elle de la Nouvelle-France, que tous les états, épreuves et travaux par lesquels je suis par ée étaient une disposition pour me former à l'œuvre du Canada. C'a été mon noviciat, d'où néanmoins je suis sortie loin d'être parfaite, mais pourtant, par la grâce de Dieu, en état de porter les embarras et les tra-

vaux de la Nouvelle-France. " Gependant elle ne cessait de soupirer jour et suit après l'union mystique dont le Seigneur lui avait fait la promesse. Dans l'ardeur de sa famme et pour obéir à l'ordre qu'elle en avait ou, elle ne lui donnait plus d'autre nom que celui d'Amour. Car étant un jour en oraison et a'adressant à Notre-Seigneur avec les plus profonds sentiments de respect et d'humilité, elle entendit ce divin Sauveur lui dire avec une inef-fable douceur. "Tu m'appelles ton grand Dieu, ton Maitre, ton Seigneur, et tu dis blen, car je le suis. Mais aussi je suis charité. L'Amour est mon nom, et c'est celui que je veux que tu me donnes. Il n'y en a point qui me plaise davanlege, ni qui exprime mieux ce que je suis à

A ces paroles, son âme fut inondée d'une dou-ur inexprimable. Ce nom adorable se grava dans son cour en traits de flamme, et, dans la suite, lorsqu'elle s'adressait à Jésus-Christ, ou qu'elle parlait de lui, elle ne l'appelait plus autrement que son amour, son très-pur et trèschaste amour.

Du jour où elle avait vu tomber devant elle les chaines qui l'attachaient au monde, elle avait sont au réveil'er en son âme avec plus de force que jamais les violents désire qu'elle avait resentité dès sa plus tendré enfance pour la viereilgeuse. Elle communique ses pieux desseins à son directeur. "Ma fille, lui répondit le saint homme éclairé de Dieu, le Seigneur, qui dispose

a'y a pas moyen que je fassé tant de choses, de teutes choses avec force et suavité, ver mais faites-les pour moi. Alors ma confiance en réserve un jeux, ce bonheur, mais il me un me rendait toutes choses faciles, et je demeudernier lien qui vous retient dans le siècle. Voy deves y rester encore quelque temps pour su profunde solitude. Quelquefois je me retirais veiller l'éducation de votre fils." L'héroique deves y rester encore quelque temps pour st veiller l'éducation de votre fils." L'héroiq femme courbs son front avec résignation a l'ordre du ciel; mais dès lors son corps seul demeura dans le siècle, son cœur s'était envolé vers le cloître. Chaque jour apportait un nouveau degré à son éminente sainteté. Le Seigneur lui ayant découvert les trésors infinis cachés dans les conseils évangéliques, elle conçut la pensée d'ajouter au vœn de chasteté qu'elle avait déjà fait, ceux de pauvreté et d'obéissand Après un mûr examen, son confesseur lui accorda la consolation de les prononcer. Ainsi elle pratiquait dans le siècle les vertus du cloître, et elle satisfaisait, autant qu'il était en elle, aux ardents désira qui la dévoraient d'embrasser la vie religieuse. " Mon vœu d'obéissance, écrit-elle, était pour mon directeur, pour mon frère et ma sœur, auxquela, j'obéissais comme un enfant obéit à son père et à sa mère. Dieu seul connaît ce qu'il y avait à souffrir en cette sorte d'obéissance mais sa bonté me traitait encore avec trop de douceur. Pour la pauvreté, je n'avais rien à mon usage, que ce que ma sœur me donnait: mais elle était si bonne et si charitable qu'elle m'accordait plus que je ne voulais. Quant aux intérêts de mon fils, je les confisis à la provi-dence de Dieu, qui m'inspirait d'en agir ainei; car comme je trouvais des biens infinis dans la pauvreté d'esprit, je ne pouvais lui proqurer que ce trésor inestimable, de sorte que je ne faissis rien ni pour lui, ni pour moi."

Mais si cette héroïque mère ne mettait augune borne à ses généreux sacrifices. Dieu de son côté n'en mettait point à ses libéralités. Après qu'elle eut prononcé ses vœux d'obéissance et de pau-vreté, le Seigneur lui fit don d'une des graces les plus précieuses qui aient jamais enrichi son

"Un jour que j'étais en oraison, continue-t-elle, et que je prodiguais mes caresses à mon divin Jésus, il me dit au oœur ces paroles: Pax buic domui. Ce fut un nouveau charme pour me consumer d'amour; car cette parole fut plus pénétrante que la foudre; et elle eut un tel effet que jamais depuis je n'ai perdu la paix intérieure un seul moment, quelque croix que j'aie en à supporter; et à l'heure que j'éoris ceci, il y a déja plus de huit ans que cela est arrivé. Il n'y a rien d'heureux en cette vie comme la possess de cette paix. C'est une nourriture du paradi et une vie de Dieu, qu'il nous fait goûter des cette vie, comme un gage de celle dont nous jouirons dans l'éternité."

Cette source intarissable de paix, que le Seigneur avait fait jaillir de son cœur, ne répandait pas seulement dans toutes-ses facultés, mais débordait encore sur le prochain. L'on sentait en l'approchant et en conversant avec elle

a ntinosphere de chime et d'inaltérable sérénité. pendant l'attente des éternelles fiançailles, axquelles l'avait conviée l'Epoux sacré des âmes, la faisait languir de plus en plus, et arra-chait de ses entrailles d'inconsolables gémissenents. Elle cherchait dans la communion journalière un soulagement à sa douleur, et attendant cette autre union plus intime, dont elle ignorait encore les mystères. Cependant quoi-qu'elle possèdât sen bien-aimé tout entier dans ia communion, elle sentait de nouveau s'allu...r dans son âme, après la consommation des saintes spèces, la soif ineatiable qui la consumait. Alors dans son ardeur de s'unir à lui sans retour, elle se prenait à désirer la mort, et s'écriait en remissant avec l'épouse des Cantiques: Ensei-res-moi, mon bien-aimé, où vous prenez votre pas, et où vous reposez dans les chaleurs du

es Quoiqu'il fût en moi, continue-t-elle, il semblait fuir loin de moi, et se retirer dans la lumière Minaccessible où les sérs phins mêmes ne peuvent

Son corps exténué par les fatigues, brisé par saustérités et les macérations, puisait une force miraculeuse dans l'aliment céleste. On ne peut, en effet, expliquer autrement la vie d'inconcevables mortifications qu'elle menait. Cependant se que nous en avons vu jusqu'à présent ne peut en donner qu'une bien faible idée; car les pénidans l'obscurité de la nuit, au cœur de l'hiver, et lorsqu'elle était toute transie de froid, elle Farmait d'une discipline et se déchirait impitoyablement. Elle se revêtait ensuite d'une haire Mont les nœude et les épines pénétraient dans les nies qu'elle venait de faire et prolongeaient ainsi ses horribles scuffrances; c'est dans cet état qu'elle allait se jeter sur son misérable grabat

pour prendre quelques instants de repos.

Durant l'été, elle se servait de disciplines
d'orties, dont les tortures étaient si cruelles qu'elle a'ent pas souffert davantage si elle se fût plongée tout entière dans une chaudière bouillante. Cette douleur était telle qu'en touchant des charbons ardents, elle n'en ressentait pas les brûlures. Les effets s'en faisaient sentir pendant trois jours at utife; alors elle recommençait, et y ajoùvait de nouvelles rigueurs en se frappant avec une simple planche qu'elle recouvrait d'un cilice, et sur laquelle elle prenait quelques heures de repos. A force de coucher ainsi sur le bois, le côté sur lequel elle reposait habituellement devint complètement insensible. Cette mortification fut peur elle plus péhible qu'aucune autre ; car la reté du bois et la pesanteur de son corps alcaient entrer les orins de son cilice dans la of chairs de sorte qu'elle en ressentait toujours les entièrement & ses your, et les plus

piques et peuvait à paine dornir. Pendant se repas, elle mélait de l'absinthe à sa neutriture et dans le cours de la journée, elle en gardalé presque constamment dans sa bouche, pour en savourer l'amertume à longe traits. Mass ses parents s'étant aperçus que cette habitude di-truisait es santé, lui en interdirent l'usage.

Parfois elle allait passer la nuit dans une caverne située dans un lieu écarté, aux environs de la ville, et là elle passait des houres entières à prier et à se donner de cruelles disciplines.

Cependant ces pénitences excessives, loin d'altérer la vigueur de son tempérament, semblaient au contraire lui donner de nouvelles forces pour se livrer à des austérités plus extraordinaires encore. Son confesseur y voyait si évidemment les opérations de la grâce, qu'il n'osait les lui défendre. Elle-même semblait incapable de s'opposer à l'irrésistible besoin de souffrance qui la tourmentait: "Quoique l'inspiration se fit sentir avec une grande paix, elle avait cepen-dant tant de force et de persuasion qu'il me faliait aller où elle me poussuit, et je ne manquais pas d'y recevoir de nouveiles grâces et une augmen-tation de paix intérieure. Avoir toujours en Dieu présent et ne lui pas obéir, cela est impos-sible; voir qu'il est l'amour même, cela est encore plus pressant. L'âme ne demande qu'â lui complaire et à faire amoureusement tout ce qu'il veut. A la moindre vue qu'elle a de son inspiration, elle dit: allons mon amour, allons à la croix. Alors elle semble voler, tant elle a de désir de contenter Dieu. Mais aussi plus elle souffre, plus elle lui est unie. Elle est entre s mains comme le fer entre les mains du forgero qui le met au feu, le bat sur l'enclume e fait faire autant de retours qu'il est nécessaire son dessein. "

Il semble, après ce martyre d'amour, qu'il ne manquait plus rien à l'héroïque fiancée du Seigneur pour mériter d'être conviée aux noce immortelles. Assez longtemps elle avait marché au-devant de l'Epoux, dans la nuit des plus austères pénitences, tenant toujours sa les allumée et remplie de l'huile des plus pu vertus. Mais le Dieu des Ames est un D jaloux; et il veut que l'hoiocauste des affe terrestres soit consumé jusqu'à la dernière étincelle sur l'autel du conr. Il restait ence notre sainte une dernière et suprême épreuve à subir avant d'être admise au festin nuptial. Il fallait que ce vase d'élection, déjà purifié par les flammes, fût brillamment ciselé, et emichi des plus radieuses pierreries, pour que l'époux céleste daignat le porter à ses lèvres et s'abreuver du vin de l'amour sans tache dont il était remplif.

Tout-à-coup elle sentit s'évanouir tout consolations intérieures, qui lui avalent dons des alles dans son vol vers les cleur; le sol de justice; dont les rayons éclabraient son du d'une lumière si vivifiante et se pure, son di

Mire à our n digne quoi e auffi ment

A ces SCTU 'égard omine a lois andon plus qu' oulours & amere nontable s son ca ilité exc Outes les Dans l

Mx pied armes e orter qu répan plaies sa omme q une oncti quoune of port, et to chanquie. Capendae livraier la serénit

es plus é force inv aceante d admirable ne retrand Enfin

comme pa et le soleil Ainsi le S tenebres mes el Sina sortii

Pendant issementaritare ; en gardelt he, pour en . Meus ses abitude de-

usage.
t dans une
mx environs
es ontières à
plines.
es, loss d'al-

forces pour raordinaires évidemment osait les lui capable de souffranc epiration se avait cepenanquais pas ne augme tou jours som a est imposme, cela e emande qu'à ment tout ce elle a de son mour, allons er, tant elle a usei plus elle

est entre ses

clume et lui

nécessire à

du forgero

cur, qu'il ne flancés du be aux noo avait marché uit des plus ITS CA LOU plus pures est un Dieu des affections dernière étinstait encore à nuptial. Il à purifié par que l'époux e of p'abrenver de tait rempli. uir toutes des valent: donné eux; le soleil ient sen Ame pure, se valla

the linear's appearantirent sur sa tête. Les exercices de piété, auxquels elle se portait naguère avec tant d'allègresse et de charme, ne lui causèrent plus que du dégoût. Les austérités lui deviarent insupportables; et la servitude volontaire à laquelle elle s'était condamnée ches sa acunx ne lui parut plus qu'un honteux esclavage, indigne d'une personne de rang et d'éducation. À quoi bon, lui soupirait tout bas le tentateur à l'oreille, à quoi bon cette aspiration vers une vie plus parfaite que le commun des fidèles? A quoi bon cette asujétissement continuel à un directeur? Ne suffit il pas d'observer fidèlement les commandements de Dieu, comme tant d'autres chrétiens, pour assurer son salut?

A ces tentations et à ces dégoûts se joignaient les scrupules sur la conduite qu'elle tenait à l'agard de son fils; elle se représentait elle-même comme une mère dénaturée qui foulait aux pieds les lois les plus saintes de la maternité; et son shandon à la divine providence ne lui paraissait plus qu'une orgueilleuse présomption. Les préceptes de la charité dont l'observance lui avait toujours paru si douce lui étaient devenus rudes et amers; cette révolte des sens aurait été insurmantable si elle n'eût fait une violence extrême é son caractère devenu tout-à-coup d'une sensibilité excessive. Enfin la nature entière semblait d'ire conjurée contre elle pour lui faire souffrir toutes les angoisses, et l'entraîner à sa perte.

Gependant tandis que ces combats acharnés se livraient dans la partie inférieure de son âme, la agrénité n'en abandonnait pas les sommets les plus élevés; et c'est ce qui lui donnait une force invincible au milieu des plus violents agants de l'ennemi. Aussi sa fidélité fût-elle admirable dans toutes ces épreuves; jamais elle ne retrancha un seul de ses exercices, ni une seule de ses pénitences.

Enfin ces mages se dissipèrent tout à coup cumme par enchantement; le calme se rétablit, et le soleil reparut plus resplet dissant que jamais. Ainsi le Seigneur se plaît à verser du sein des ténèbres la rosée du ciel, qui fait germer les palmes et les couronnes. Ainsi des foudres du dina sortirent autrefois les trésors de la loi saints.

Marie Marie Comments

### CHAPITRE SIXIEME

Ravissement sur le mystère de la finite-Traité-Traité-

C'est maintenant que le ciel va s'ouvris, que l'amante du Christ, s'élevant sur les ailes du sacrifice et de l'amour, va s'élancer à de hauteurs infinies, plonger dans des profondeurs insondables, et pénétrer jusque dans les arcane de l'éternité, d'où elle va nous rapporter des merveilles que l'œil de l'homme n'a jamaie vues, et que son oreille n'a jamais entendues. Ellemême avoue que les paroles lui mianquent pour en donner une idée; et qu'elle ne peut que balbutier ce qui est inexprimable dans le langge humain. "Car, dit-elle, cette vision n'était riende ce qui tombe sous les sens ni sous la parole; c'était une impression sans forme et sans figure, une chose si spirituelle qu'il n'y a point de diction qui en approche. Ce n'était pas une lumière, car la lumière, toute spirituelle qu'elle soit, tient encore quelque chose de la mattere, et peut tomber sous les sens, c'est-à-dire sous le parole. Cette impression était plus claire et plus intelligible que toute lumière; en un mot, c'était une plones qui venait de Dieu même; elle portafidans son impression, la grandeur de la lajecté divine et se montrait à l'âme avec une netteté et une pureté indicibles, par un regard fine; épuré et libre de toute ignorance, sans interruption, sans succession, instantament et d'une manière ineffable."

Pendant les cinq heures que dura ce ravisament, elle contempla les impénétrables mystères de l'adorable Trinité. Son regard, miraculeux sement affermi, aperçut, au milieu de l'empyrée, le point lumineux au fond duquel brille, d'une clarté insoutenable à l'œil, le mystérieux triangles aux côtés éternellement égaux, le triple errole, égal en mesure, divers en couleur, dont les éternelles irradiations éblouissent les bienheureux-la splendeur du premier se réfléchissant sur le second, et le troisième ressemblant à une vapeur émanant des deux autres. Ainsi lui fut moutré "le divin commerce du Père avec le Fils, et de Père et du Fils avec le Saint-Esprit par heurembrassement réciproque et leur mutuel amour."

Les sublimes harmonies des neuf chœure célestes et leurs rapports avec la divinité qui furent és même temps révéléses; elle vit la communication de la Divine Majesté avec la suprême hiérarchie

I. 84. Thomas, prima, 9, 15.

Rella profonda e chiara sussistanta
Dell' alto lume parvemi tre giri
Di tre colori, e d'una continensa:

E l'un dail' aitro, come Iri da Iri, Parea refiesso: e'l terzo parea fucco; Che quinci e quindi igualmente si apiri.

Le Dante, Paradio, XXXIII. 30:40.

s Angre, auxquele cette Trinité cainte signifie divine volonté immédiatement par elle-même, cans l'interposition d'aucun esprit créé. Elle cans l'interposition d'aucun esprit cros. Elle atrevit les rapports qui existent en chacune des cis personnes de la très-auguste Trinité, avec un des neuf chœurs de cette suprême hiérobie : la solidité inébranlable des pensées du dre dans les uns, qui en ont reçu le nom de rônes; les splendeurs et les lumbères du Verbe a les autres qui pour cela sont nommés Chéubine; et les ardeurs du Saint-Esprit dans les ra, d'où ils sont appelés Séraphins; enfin mmunication de la très-sainte Trinité en unité d'acconce avec cette hiérarchie, qui ensuite anifecte les volontés divines aux autres esprits Alestes selon leurs ordres.1

Mais laissons notre bienheurense raconter elleême toutes les phases de cette grande vision ; ar elle seule peut trouver des termes pour dire, sant qu'il est donné à une créature terrestre,

merveilles des sphères éternelles.

"Un matin, pendant que j'entendais la sainte recese, mes yeux furent tout-à-coup fermés; et mon esprit élevé et absorbé dans la vue de la trés-sainte et très-suguste Trinité. En ce mocent, toutes les puissances de mon âme furent arrêtées, et requrent l'impression de ce divin rure, mais plus claire et plus intelligible que oute lumière. Elle me fit d'abord connaître que on âme était dans la vérité; et cette vérité me t voir en un moment l'admirable commerce qu'ent ensemble les trois divinés Personnes: Fintelligence du Père, qui, se contemplant lui-même, engendre son Fils de toute éternité; et Personn mutuel du Père et du Fils qui produient le Saint-Esprit; ce qui s'opère par un seque plongement d'amour, mais sans mélange confusion. Je recevais l'impression de ette production, entendant ce que c'est que piration et production, epiration active et spiraon passive. Mais la pureté de cette spiration et de cette production est si haute et si sublime cas je n'ai point de termes pour l'exprimer. Voyant les distinctions, je connaissais l'unité d'essence entre les divines Personnes; et quoim'il me faille plusieurs mots pour le dire, en un ent et sans intervalle de temps, je connaissais anité, les distinctions et les opérations, soit dans alles-mêmes, soit hors d'elles-mêmes. J'étais anière spirituelle, selon les opérations des trois ersonnes divines hors d'elles-mêmes.

"Mon Ame était instruite de cette vérité d'un façon ineflable, qui me fit perdre toute ; car elle était abimée dans cette lumière. car elle était abimée dans cette lumises. portait dans cette impression la grandeur di Majesté de Dieu qui ne lui permetiait pas de parlor; mais quoiqu'ainsi anéantic dans cet ab de lumière comme le néant dans le tout, c suradorable Majesté l'inetruisait parson it et paternelle bonté, sans que sa grand retenue par aucun obstacle de ce néant.

"Dana le même attrait et dans la mêm impression, cette très-saintes Trinité instruise mon ame de ce qu'elle opère elle-mame communication dans la suprême hiérarchie anges, savoir : des Chérubine, des Séraphine des Trônes, leur signifiant ses saintes volo sans interposition d'aucun ceprit créé. It voyais distinctement les opérations et les rappor de chacune des divines Personnes dans ch des chœurs de cette suprême hiérarchie. Je voyais que le Père Eternel habite dans les Tronce qui m'indiquait la pureté et la solidité de pensées éternelles; que le Verbe par la splende de ses lumières se communique aux Chérubia que le Saint-Esprit se répand dans les Séraphia et les remplit de ses ardeurs; qu'enfin toute la très-sainte Trinité, en l'unité de sa divine cosses, se communique à cette sugrême hiérarchie, ensuite manifeste les volontés divines aux aut esprits célestes selon les ordres qu'elle en reçoit Mon ame était toute perdue dans ces grande splendeurs, et abamée dans cet immense coéa où elle voyait et entendait des choses inemp quables. Il semblait que la divine Majesté s quables. Il semblait que la divine Majesté plût à l'illuminer de plus en plus en des chos qui surpassent infiniment la faiblesse de créature. créature.

"Il me fut encore montré que bien que Divinité ait mis de la subordination dans les anges, pour recevoir l'illumination les une autres par degrés, néanmoins, lorequ'il lui plat elle les illumine par elle-même selon ses des ce qu'elle fait aussi en ce monde à quelqu âmes choisies. Je comprenais aussi de que manière mon âme était créée à l'image de Die que la mémoire avait rapport au Pére Etera l'entendement au Fils, et la volonté au Scir Esprit; et que de même que la Très-Saint Trinité est trine en personne et une par e de même aussi l'âme est trine en ses puieran et une en sa substance."

Ce fut dans la vingt-cinquième année de âge que la bienheureuse Marie requt cette vis du ciel. Cette extase est une des preuves le plus manifestes de l'esprit aurnaturel dont elle était animée; et al l'on y joint la pratique des plus sublimes vertus, une angélique humilité, une obéissance sans borne, une patience et une charité hérolques, on ne peut s'empéches d'y reconnaître la plénitude de la sainteté. Comment en effet, sans un miradle éclatant de la grâce, une jeune femme, qui n'avait reçu que l'éduquellen

e lui r

nde et oulait s plu e cou Cope mal

d'enfon Enfin roix e

<sup>1.</sup> Co passage est en partie tiré d'une seconde relation le éctiv vision, qu'elle écrivit peu de temps avant sa nort, pour satisfaire aux instances pressantes de son lie. La lettre qui la contenait ne lui parvint qu'après mert de sa mère.—" C'est véritablement le chant du vans, ajouin-t-il, et le dernier effort de son esprit, quant jamais parié plus hautement de Dieu, ni de tause divince; et l'on dirait que quand elle l'a écrite, lieu lai avatt déjà douné par évance un rayon de la mailre éternelle."

ADS C

á instruí e-même Séraphine ntes vola créé. Bt t les rappo dans c olidité de x Cherubi les Séraphia livine essens iérarchie, q nes aux au elle en re 008 grs mense océan e Majesté en des cho

bien que tion dams n les uns d qu'il lui plan n ses des nté an Se e puiers

année de so ut cette vi e preuves le prel dont el pratique d que humili tience et u

atre aux personnes de son sexe, aurait-elle lattrez si avant dans les plus incompré-bles mystères de la foi, et exprimer en ter-di claire, si justes, el précis ce que n'ont l'entrevoir les plus beaux génies, les plus le théologiens, les Bonaventure, les Thomas min, après avoir pali toute leur vie sur les Un tel prodige déconcerte la prudence

ine, et entraîne la conviction.

A la suite de cette vision, la servante de Dieu a dans une nouvelle phase de la vie intére. Pendant longtemps son esprit, tout orbé dans l'auguste Trinité, ne put se déta-s de la contemplation des trois adorables sonnes. Elle en conqui de grandes appréssions pour son salut, croyant que ce pouvait e quelque illusion de son imagination, ou uelque piège de Satan qui se déguisait en ange le lumière pour la retarder dans la vie spirituelle A l'éloigner de la pratique des vertus. Malgré seeur, qui, pour calmer ses craintes, ne cessait e lui répéter que ces illuminations venaient d'en aut, elle vivait dans un continuel tremblement, gravium jour, étant en oraison, plongée dans e doute et la désolation, elle ente dit une voix atérieure qui lui dit: "Demeure-là, comme la elombe dans son nid." A l'instant toutes ses nintee se dissipèrent comme de légères vapeurs ex premiera rayons de l'aurore. La sérénité it dans son Ame, et, selon son expression, le s'endormit dans cet auguste my-tère comme ane une couche divine, où elle pre ait son

Cotte faveur insigne fut comme le dernier prélude et le gage solennel de l'alliance que Dieu voulait consommer avec cette âme privilégiée. C'était l'époux qui venait au-devant de l'épouse, et mains chargées des présents les plus rares et les plus précieux, et offrant sa corbeille pleine de couronnes et de fleurs, afin d'achever de

ptiver le cour de sa fiancée. Cependant telle est l'incompréhensible pureté maître souverain, qu'après tant d'épreuves t de croix, tant d'alternatives d'espérances et de traintes, tant de témoignagnes de tendresse et de lévousment, il ne trouvait pas sa créature encore sess purifiée de tout limon terrestre, pour l'ad-mettre immédiatement à l'union suprême. Il la laissa languir encore pendant de longs jours afin d'enfoncer plus avant dans la plaie dont il l'avait blessée au cœur, le dard sacré du saint amour.

Enfin après qu'elle eût passé par de nouvelles roix et de nouvelles épreuves, par des frayeurs st des tentations plus terribles que toutes les récédentes, après s'être vue descendre, au mo-ment de receveir la plus grande de toutes les races, jusqu'au fond de l'abime, plongée dans en délaissement et un abandon complet, le Seimeur daigna se laisser fléchir, et convier son couronnée de toutes les vertus, à l'inefble honneur du céleste hyménée. Ce fut dans

la vingt-septième année de son age que la gran servante de Dieu reçut cette faveur, la pi sublime qui puisse etre départie ici-bas à u créature mortelle. Voici l'incomparable se

qu'elle nous en a laissé elle-même.

"Un matin que j'étais en oraison. Dieu s sorba mon esprit en lui par un attrait ent ordinairement puissant. Je ne sais en que posture demeura mon corps en ce moment. La vue de la tres-sainte Trinité me fut encore com-muniquée, et ses opérations manifectées, male d'une façon plus élevée et plus distincte. L'im-pression que j'en avais eue la première fois avait opéré son principal effet dans l'entendement; et il me semble que la divine Majesté ne me l'avait ditte avait de la divine Majesté ne me l'avait faite que pour m'instruire et me disposer à ce qu'elle voulait m'accorder plus tard. Mais ici, quoique l'entendement fût autant et peut-être plus éclairé qu'auparavant, la volonté prédemina, parce que la grace présente était toute pour l'amour et par l'amour. Je voyais les communications internes des trois Personnes, comme je les avais vues la première fois, mais je sus bien plus amplement instruite de la géneration éternelle du Verbe. O que ce mystère et instruite le la gêneration et la plus de la plus de la gêneration et la gêneration ration sternene du verbe. O que en instable! que le Père se contemplant engendre un autre lui-même, qui est son image et son Verbe; que cette génération ne cesse point, que ce Verbe soit égal à son Père en puissance, en grandeur, en majesté; et que le Père et le Verbe par leur amour mutuel produisent cet Espr d'amour qui leur est pareillement égal en tou cette vue a quelque chose de la vraie béatitud parce que non-seviement on connaît Dieu, mais encore on en jouit par une fruition amouren dont l'âme est nourrie d'une manière ineffabl

"Etant donc tout abîmée en la contemplation de cette suradorable Majesté, je lui rendais mes adorations et mes hommages, et je confession ma bassesse, lorsque tout à coup j'oublisi la personne du Père et celle du Saint-Esprit et me trouvai absorbée en celle du Verbe divin qui s'empara de mon âme. Se voyant si riche p la jouissance de son bien infini, elle voulait tout pour lui et rien pour elle; n'aimant rien que d'être dénuée de tout, et heureuse de ponvoir posséder lui seul. O que cette jouissance est délicieus ! C'est un labyrinthe d'amour, on en est enivré et saintement enchanté. L'on ne sait ce qu'on est, ni si l'on est, parce qu'on se trouve perdu dans cet océan d'amour. Par petits mo-ments, je me connaissais et un rayon de lumière me donnait la vue du Père et du Saint-Keprit. Aussitôt je faisais des actes d'adoration, de soumission et d'amonr; puis, sans que je m' aperçusse, je me retrouvais en union avec le Verbe, où j'étais perdue comme auparavant. Mais bien que je sentisse opérer le Verbe en moi, je ne sortais point de l'unité de l'essence. Mon esprit apercevait les opérations appropriées à chacune des trois Personnes divines. Lorsque le Verbe divin opérait en moi, le Père et le Saint-

porit regardaient son opération, et tout cela impéchait pas l'unité du principe agissant qui let le même dans les trois Personnes. Ce fut des que j'expérimentai que le Verbe est vérita-dement l'Epoux de l'âme. Ce mystère est un time si profond, que tout ce qu'on peut eu dire approche point de la réalité. Il me faudrait intelligence des Séraphins pour pouvoir dire ce qui se passa dans cette extase et ce ravissement. L'âme expérimente sans cesse ce moteur gracieux qui, dans cette alliance spirituelle, a pris posses-ion d'ella, l'embrase et la consume d'un feu ore si doux et si agréable qu'il lui fait chanter un spithalame sans fin. Les livres ni l'étude n'en peuvent révéler les paroles, car elles sont toutes célestes et toutes divines. Enfin je n'ai amais ressenti une plus grande grâce, et je ne pense pas en jamais recevoir une plus grande en cette vie. Je n'y saurais penser sans une nouvelle émotion de cœur, et le sentiment en est toujours demeuré dans mon âme. Ce mot, VERBE ETERREL, m'est une nourriture qui me remplit sans cesse, et un parfum dont mon âme t continuellement embaumée. "

## CHAPITRE SEPTIÈME.

### Charité-Dévouement.

Loreque notre bienheureuse redescendit des cieux, au sortir de cette sublime vision, elle se trouva transportée dans une sphère toute nouvelle. Bes sentiments intérieurs étaient entièrement transformés; et l'irrésistible attrait qui la poussait, avec une violence inconcevable, vers fobjet de ces continuels soupirs, s'était complètement apaisé; car elle possédait, au fond de son cour, celui qu'elle aimait d'une tendresse infinie, le divin Jésus, qui lui aussi était maître de toutes ses affections. "Alors, dit-elle, ce sont des transports et des ivresses qui consument l'apouse, et la font expirer mille fois de bonheur. Je m'arrête à penser si je pourrais trouver quelques comparaisons sur la terre qui puissent donner quelqu'idée de cette alliance intime du Verbe et de l'âme; mais je n'en puis trouver. Quoique l'âme sente bien que le Verbe est Dieu, consubstantiel et égal à son Père, immense, éternel, infini, par qui toutes choses ont été faites et subsistent, néanmoins elle lui parle cœur à cœur avec une incroyable familiarité; car elle se sent avandie par cette dignité d'épouse qui lui donne le privilég, de dire: Vous êtes tout à moi et je suis toute à vous. Alors elle cherche sans cesse le goire de son bien-aimé, et se fait toute à tous pour les gagner tous à lui, et le fait régner en maître absolu sur tous les cœurs."

Comment ne pas demeurer stupéfait en considérant, d'une part, une si incompréhensible condescendance de Dieu pour son infime créature,

et, de l'autre, une si éminente sainteté, récom-pensée par un privilége aussi éclatant. Cepen-dant, tandis que ces miracles de grâce e opéraient dans le cœur de cette femme admirable, nul indice n'en dévoilait l'éclat à l'extérieur; car elle jetait le manteau de l'humilité sur tous o trésors. Toujours dévouée, attentive, sourisme, elle paraissait uniquement occupée des innom-brables devoirs dont elle était accablée; et c'était une merveille non moins inexplicable qu'elle put suffire à des soins si multipliés." Malgré cela, elle trouvait encore le loisir de surveiller l'intruction religieuse des nombreux domestiques dont elle était entourée. Son zèle et sa charité lui inspiraient d'innocents et d'ingénieux artifices pour en faire naître l'occasion. Des qu'elle les voyait de retour du travail, à l'heure des repas, elle s'assevait à table avec eux et se mêlait à leurs conversations, afin de les entretenir des choses de Dieu et des affairer de kur salut. L'auréole d'angélique piété qui brillait autour d'elle, et jaillissait sur chacune de ses actions, leur inspirait une vénération profonde et un respect qui allait jusqu'à une espèce de culte. Non seulement ils la regardaient comme une sainte, mais ils l'aimaient et la chérissaient comme leur mère; ils lui étaient se unis comme des enfants. Elle, de son côté, profitait de l'au, de torité qu'ils lui mettaient si volontiers entre les mains, pour s'insinuer délicatement dans leurs âmes, et diriger leurs pensées et leurs cœurs vers

Dans ces entretiens intimes, elle les interrogents sur leurs devoirs avec une simplicité, une grâce et une naïveté qui les ravissaient. Elle leur faisait rendre compte de toutes leurs autions, et les reprenait doucement lorsqu'ils avaient com-

mis quelque faute.

En certaines occasions, elle les réunissait tous autour d'elle, et leur donnait des instructions sur les vérités de la religion et sur leurs obligations particulières. Parfois alors elle se sontait tout-à-coup emportée par une inspiration extraordinaire; une source d'éloquence surnaturelle jaillissait de son âme, et s'épanchait avec une telle abondance et une telle onction qu'elle ruspendait à ses lèvres, pendant des heures entières, ses auditeurs émerveilles. On peut juger par la des fruits de grâce et de vie qu'elle opérait parmi ces âmes simples.

Mais sa charité n'embrassait pas seulement leur bonheur spirituel; elle s'étendait même jusqu'à leur bien être temporel. Si quelques mand d'entre eux avaient le malheur d'encourir la disgrâce de leur maître, c'était toujours é elle qu'ils venaient s'adresser pour leur servir de médiatrice auprès de son beau-frère et les i concilier avec lui.

Dans leurs maladies, c'était encore elle qui les soignait et veillait auprès d'eux. En plusieurs circonstances un grand nombre tombérent malades ensemble. Alors leurs chambres deve neit un foie l'in ment e leur pro ne laise lits et d rité ne lee plue en eux elle me rendre le Parm

ins no chain son bi qu'elle elle se n invisible u mou ait au e lous ne l'em as devo de suivr rapport alors in personn beau-frè conversa la plaisa elle deve A la fig discours traction es nom ournali mes sur aux reg 68n traits en La véhé erfois c ant plu terre, et elle, je i couffrir D'aut

trois jour sorte int inent; éclater; que, si morte in comme fonté ou flamme

iteté, récem-nt. Cepen-e s'opéralent mirable, nul térieur; car sur fous con e, souriante, des innomée; et c'était le qu'elle put Malgre cela, rveiller fine domestiques et sa charité ieux artificas s qu'elle les t se môlait á ntretenir des e leur salut. rillait autour ses actions rofonde et un èce de culte.

es interrogenit ité, une grace at. Elle leur rs actions, et avaient com-

comme une

ohérissaient

cumis comme

tiers entre les

nt dans leure are cours vers

ofitait de l'au.

réunissait tous instructions leurs obligapiration extr e surnaturelle hait avec une n qu'elle suseures entière it juger par la opérait parmi

pas seulement endait même i quelques ut d'encourir la ujours è elle leur servir de e et les 1 écon-

ore elle qui les En plusieurs re tombérent ambres deve

at un véritable hépital, dont elle était tout à la le l'infirmière et le médecin. Avec un dévoue-ent et une délicatesse toute maternelle, elle Sur prodiguait les attentions les plus touchantes; ne la sant point à d'autres le soin de faire leurs its et de leur apporter leur nourriture. Sa chane reculait devant aucun service, pas même be plus bas et les plus vils; au contraire, voyant n eux les membres souffrants de Jésus-Christ, elle mettait son bonheur et ses délices à leurs

rendre les devoirs les plus humiliants. Parmi ces mille occupations et ces distractions ens nombre, rien ne pouvait rompre ni détendre le chaîne d'or qui liait la douce esclave du Christ a son bien-aimé. Comme l'ange de Tobie, tandis qu'elle paraissait marcher et vivre sur la terre, alle se nourrissait d'un aliment et d'un breuvage invisibles. Sans cesse son esprit planait au-dessus du monde réel et conversait avec Dieu, ou s'unis-ait au chœur des esprits célestes pour chanter ses louanges. Quoique cette habitude extatique ne l'empéchat pas de remplir exactement tous ses devoirs, elle lui enlevait cependant la liberté de suivre les conversations qui n'avaient pas de rapport direct avec ses occupations; il lui était alors impossible d'en suivre le fil. Plusieurs ersonnes s'en étaient aperques; et souvent son beau-frère prenaît plaisir à l'interroger sur les conversations qui venaient d'avoir lieu, afin de la plaisanter. Alors ne sachant que répondre, elle devenait toute confuse, le rouge lui montait à la figure; et l'on était obligé de changer de discours pour la tirer d'embarras. Cette abstraction en Dieu allait jusqu'au point qu'elle ne reconnaissait pas même les personnes avec qui es nombreuses affaires la mettaient en relation journalière. Ce n'était que par des efforts suprê-mes sur elle-même qu'elle parvenait à soustraire aux regards du monde le feu intérieur qui la consumait, et les flammes d'amour qu'elle lançait incessamment vers le Verbe Divin, en retour des traits enflammés dont il transperçait son cœur. La véhémence de ces sentiments la contraignait parfois de se retirer dans la solitude, où ne pouparfois de se retirer dans la solitute, ou le parfois de se resternait jusqu'à terre, et priait à haute voix pour se soulager, et extre, et priait à haute voix pour se soulager, et extraler ses ardeurs: "O mon amour, s'écriait plus en laissez-moi respirer, or laissez-moi respirer, elle, je n'en puis plus; ou laissez-moi respirer, on faites-moi mourir, car vos flammes me font couffrir plus qu'une âme, enfermée dans la prison

du corpe, n'est capable de supporter."
D'autres fois, pendant l'espace de deux ou trois jours, il lui stait impossible de faire aucun seté intérieur pour calmer ce grand embrasement; alors il lui semblait que son cœur dut Solater; et elle éprouvait des souffrances telles que il cet état eut duré davantage, elle serait morte infailliblement. Son cour s'ouvrait ensuite comme une fournaise embrasée dont on lèverait tont a coup le soupirail pour en faire évaporer la fiamme ; ill se dilatait alors, dit-elle, avec des paroles si ardentes qu'il semblait que ce fuzgant à travers les rues de la villé, en revenant :

autant de traits lancés par une vengean d'amour vers celui qui l'avait tant fait souffi

Un jour elle tomba dangereusement maladi D'habiles médecins furent appelés; après l'ave longtemps examinée, ils déclarèrent qu'ils in comprenait rien à la nature de l'étrange mal dont elle souffrait. Elle sentait, disait-elle, un douleur très-aiguë dans la région du cœur, com si elle eût été blessée par un fer émousé Ces souffrances durèrent assez longtemps, sans que ni la science des médecins, ni leurs remèdes pussent lui apporter aucun soulagement. Enfin ils l'abandonnèrent en déclarant qu'il n'y avait que celui-là seul qui lui avait fait cette plaie au cœur qui pouvait la guérir.

Quand elle se trouvait en compagnie d'autres personnes, et qu'elle n'avait pas la liberté de retirer à l'écart, elle était obligée de s'appuyé contre la muraille, ou de se tenir les mains su sa ceinture, autrement elle serait tombée à terr Quelquefois ces émotions se calmaient graduellement; une grande douceur se répandait en elle; et pendant quelques instants, elle perdant tout sentiment. Quoiqu'elle soupirat toujour après la solitude du cloître, elle avoue elle-même qu'elle n'aurait pas été capable de supporter la violence de ces saintes saillies, sans le soulage ment que lui procuraient le trouble et la distract tion des affaires extérieures.

Le Révérend Père Dom Raymond de Saint-Bernard, oraignant qu'elle ne succombât sous des fardeaux si écrasante, lui retranche une partie de ses mortifications corporelles. Il lui interdit entièrement le cilice et la haire, ne lui permettant que de se servir de chemises de serge et de porter deux fois la semaine une ceintur armée de pointes. Il lui défendit en outre de coucher plus de six mois de l'année sur le bois dur. La servante de Dieu obéit avec une entiponctualice, et ne se départit pas de cette régi jusqu'à son entrée en religion.

Cet état de l'âme que souffrait notre sainte est ce que les mystiques appellent martyre d'amout. "Il consiste particulièrement à ne pouvoir aimer Dieu autant qu'on le voudrait aimer, et autant qu'on le connaît aimable. Car plus on aime et plus on veut aimer; l'amour par ses accroissements continuels devient insatiable, et cette in tiabilité échausse et dilate tellement le cour, qu'elle cause quelquefois la mort. "

C'était cette phase de l'amour divin qu'éprouvuit alors notre héroine; ses désirs impétueux de voi: Dieu aimé la poussaient parfois à d pieuses extravagances qui feraient sourire le monde de pitié, mais que savent apprécier le âmes qui comprennent la folie de la croix, et qui ont approché leur cœur de cette parole britisais du Sauveur: Je suis venu mettre le feu sur la terre, et que désiré je, sinon qu'il soit aliunté. (8. Luc. XII, 49.)

Un jour qu'elle passait, silencieuse et recue ille

cities après ses oraisons habituelles, et encore ste pénétrée des saintes émotions qu'elle venait de couver, elle rencontra, sur son chemin, un aligieux de sa connaissance. Elle court aussitét an devant de lui, et l'aborde d'un air d'exaltation et d'enthousiasme: "Mon père, lui dit-elle, aimez-vous Dieu; car si vous ne l'aimez pas, je puis vous parler!"

Souvent à la suite de ces transports, toutes ses

seances intérieures semblaient tout-à-coup se demeurer suspendues. Alors, dans le ndeurs de son âme, comme une douce mélodie, ont chacun de ses soupirs semblait les suaves dulations. On eût dit que chaque fibre de son tre était autant de cordes d'un instrument invisible que venait toucher en secret l'ange du our amour, et dont les accords ravissaient les

La nui même n'interrompait pas ces myssieux concerts: des visions bienheureuses ensient visiter son sommeil, et dans un deminos, elle entendait chanter sans cesse ces voix alérieures; quelquefois même elle en était com-lètement réveillée. Ainsi son ême ressemblait ces harpes écliennes suspendues aux arbres des forsts, dont les cordes résonnent encore longtemps après le passage des brises nocturnes. Àinsi dans les splendides basiliques, quand l'orcae vient de se taire, et que l'encens des solennels wifices monte encore dans les voûtes silencruse, longtemps les derniers échos des chants acrès se prolongent à travers les arcades ériennes et les ogives, et se bercent parmi les enbrés la soir.

Telle tut, jusqu'à l'âge de vingt-huit à vingtf ans, la vie de cette âme d'élite, qui devait acriter le nom de Thérèse de la Nouvelle-France. Cette existence, mêlée de tant de péripéties diverses, semée de tant d'épreuves amères et de veurs étonnantes, de tant de langueurs et de rasporte, de tant de larmes et d'ivresses surva-grelles, n'était cependant que le noviciat de la le intérieure qu'elle devait mener, au sein d'une six plus profonde, dans le calme et la solitude m clottre. Le Seigneur voulut lui faire goûter s prémices de cette paix, et lui en donner comme l'avant goût, à la veille même de l'introduire dans cette terre promise, objet des vœux

des soupirs de toute sa vie.

"Notre-Seigneur, dit-elle, m'ôta enfin ces rands transports, et ces accès violents qui m'amient tant fait souffrir; et depuis ce temps, mon me est demeurée dans son centre qui est Dieu. Ce centre est en elle-même, et elle y jouit d'une chix qui surpasse tout sentiment. C'est une choce si simple et si délicate que je ne puis l'exprimer. On peut parler de tout ; on peut lire, terire, travailler et faire tout ce que l'on veut, mus se distraire de cette occupation et sans gesser Pare uni à Dieu.

Comme ce calme intérieur se prolongeait des jours, la servante de Dieu craignit d'être tombée dans l'illusion, et conjura le Seigneur de l'éclairer. Il lui 6: intérieurement cette réponse: "Demeure là; je veux que tu fasses ici ce que les bienheureux font dans le ciel." Ces paroles lui révélèrent la aublimité de catte condition, ce l'âme, vétue d'une pureté éclatante, s'attache à Dieu, "et demeure liée, pour ainsi dire, à lui par une union d'amour dans le fond de son être où tout est calme et détachement des sens. Dans cet état, elle jouit, autant qu'il est possible ici-bas, de la félicité des élus. Les orages des passions ne pénètrent point jusque dans ce tabes nacle de Dieu; c'est le Saint des Sainte, dont un voile impénétrable défent l'entrée, et où l'âme savoure dans la paix la présence de l'Epoux; tandis que la tempête gronde au dehors, et que les sens et la partie inférieure de l'être sont dans le trouble et l'agitation.

Quoique la parole de Notre-Seigneur l'eut. Paul, grand serviteur de Dieu, très-versé dans la science des saints. "J'ai vu, lui répondit le saint, les grâces et les lumières que vous conmunique votre céleste Epoux; je ne puis que vous exhorter à marcher dans cette voix, et correspondre, par votre fidélité, aux inemable

## CHAPITRE HUITIEME

L'évêque de Dol-La Mère de Saint-Bernardépreuve-Entrée aux Ursulines.

Enfin le dernier obstacle, qui enchaînait le sainte veuve dans le siècle, s'était rompus don file, âgé de douze ans pouvait désormais se pas ser de ses soins immédiats. A mesure qu'elle avait vu s'approcher l'heure de sa délivran elle avait senti s'augmenter en elle les saints désir qui la poussaient vers la retraite. La vie du mond était devenue pour elle un vrai martyre; et ell y avait encore quelque choes qui put lui plate ici-bas, c'était la vie du cloître. "O mon Dieu! a'écriait-elle dans ses trans

ports, est-il possible que vous ne soyen pois touché de mes plaintes et de mes gémissements vous me faites voir et goûter les biens caché dans vos trésors évangéliques; vous charme mon âme par leur beauté; vous me consu de langueur, et vous retardez de me faire e dans ce séjour bienheureux! Quel plaisir pre-vous donc de me faire souffrir? Il faut l pourtant que vous me retiries de la corrupt du siècle, puisque son esprit est si contraire vôtre. Ah! mon chaete amour, acco

Jouilla. ur fa ---- )c oon ent nême t nient d ette pr acquit par pier la profo nires fir on cho n'eut d choses s déjà à Mais le s de Saint oie que

A ceti nt u aison d roviden

olongesit son.
d'être tomble
but de l'éclaient e réponse:
sees ici ce que
Ces paroles
condition, ou
te, c'attache à
si dire, à lui
ad de son être,
t des sens.
'i'il est possible
de dans ce tabersaints, dont un
fe, et où l'ême
e de l'Epoux;
dehors, et que
l'être sont dans

TEME

Bernard—Tenth

ui enchaînait la ait rompu; son écormais se pasmesure qu'elle sa délivrance, e les saints désire La vie du monde martyre; et s'il i pût lui plaite

dane see truse
ne soyen points
se miscemente?
es biene cachée
vous charmes
ne me consumes
e me faire entre
tel plaisir prenedin? Il faut bles
de la corruption
t ai contraire ou
ur, accordentale

Cependant elle était encore indécise sur la rècle qu'elle devait embrasses. Son premier attrait avait été pour les Ursulines, quoiqu'à cette époque il n'y en eut pas encore à Tours. La lecture des œuvres de Sainte Thérèse lui ait aussi inspiré une profonde estime pour Pordre du Carmel, dont la vie d'oraison et de meillement était en parfaite harmonie avec stat de son âme, et son union continuelle avec Dieu. D'un autre côté, le Père Général des our faire la visite du monastère, et ayant mani-6 le désir de la voir, fut tellement ravi et émerveillé de sa sainteté, qu'il crut acquérir un titor inestimable pour son ordre en lui offrant son entrée aux Feuillantines. Il lui promit en même tempe que les Pères de l'ordre se charge-raient de l'éducation de son fils. Elle accueillit estée promesse avec une grande joie; car elle acquit par là la certitude de pouvoir accomplir on pieux dessein. D'ailleurs la règle austère et profonde solitude où viv vient les Feuillantines avaient pour elle de grands charmes. Ces ouvertures firent espérer pendant quelque temps que son choix était fixé dans cet ordre, quoiqu'elle n'est donné aucune réponse définitive. Les course allèrent même si loiz qu'on se préparait défà à la recevoir dazs le monastère de Paris. Mais le Seigneur ne la voulait ni parmi les filles de Saint Bernard, ni parmi les vierges du Car-mel, et cette ame fidèle ne cherchait d'autre voie que celle que lui traçait sa volonté sainte. Le joug qu'il voulait lui imposer était encore éloigné; mais l'heure fixée dans ses desseins étalt sonnée, et ce qu'elle ne recherchait pas vint comme de soi-même se placer au-devant d'elle.

A cette époque-là même, les Ursulines fondicient un monastère à Tours, à deux pas de la maison de son beau-frère: et l'on eût dit que la Providence ne permettait la formation de cet établissement que pour lui offrir un asile. A peine le vit-elle s'élever qu'un attrait extracettaire l'entraîna vers cette sainte retraite;

A peine le vit-elle s'élever qu'un attrait extracatinaire l'entraîna vers cette sainte retraite; chaque fois qu'elle passait près du monastère, elle éprouvait une telle émotion, qu'elle était tentée de s'y arrêter. La connaissance qu'elle ent bientôt de leur règle, et de la profession qu'elles font de servir le prochain, ne fit que fortière en elle cette inclination; elle n'espéra plus pouvoir satisfaire ailleure le besoin irrésistible de charité qui débordait de son œur. Toutefois elle ignorait encore comment Dieu aplanirait les dimonités qui s'opposaient à l'exécution de son projet; car sa pauvreté la mettait dans l'imposdellité d'offrir la dot néosseaire à son entrée.

Au milieu de cette indécision, un incident impréva vint la plonger dans une perplexité plus grands encore. Sa haute réputation de sainteté s'était déjà répandue dans toute la Touraine, et même dans une grande partie de la France. L'évêque de Dol, passant par Toure en revenant des vegage à Farie, entendit parler de la jeune

veuvu, de ses hautes qualités intellectuelles, et surtout de ses éminentes vertus.

Dans un entretien qu'il eut avec elle, il tet tellement charmé de son mérite, qu'immédiatement il la pria avec instance de l'accompagner jusqu'à Dol, pour le seconder dans la fondation d'un monastère de religieuses de la Visitation, qu'il y établissait en ce moment même.

Avec sa prudence ordinaire, elle le pria de les donner quelque temps pour consulter Dieu avant de lui rendre une décision définitive.

Après quelques jours de prière et de réflezion, elle lui répondit que bien qu'elle fût toute confuse de la confiance qu'il lui avait témoignée de l'honneur qu'il avait voulu lui faire, elle a croyait pas être appelée de Dieu à coopèrer de cette cou are.

Dans le monastère des Ursulines de Tourvivait alors une de ces âmes choisies, que le chi se plaît à favoriser de ses dons les plus rares, ange déguisé sous une forme humaine, aux alle voujours fixés vers le Soleil de Justice; une de ces âmes semblables à ces plantes amantes de lumière, qui, à peine écloses aux premiere rayons de l'aurore, tournent leurs corolles épanouis vers le soleil, et le suivent dans toute sa course, en étalant sous ses regards la richesse toujour roissante de leurs couleurs, et l'enivrante amouté de leurs parfums. La Mère Françoise de Saint-Bernard avait été conduite dans la perfection par des voies à peu près semblables à celluque venait de auivre as future compagne. Ce deux âmes, prévenues des mêmes grâces, éprise d'un même amour, étaient destinées à se constitue et à se comprendre. Dieu, à leur insigles rapprochait pour les réunir sous le même toit, afin que leurs cours, appuyés l'un aux l'autre et enlacés par les mêmes affections, s'élèvassent vers lui d'un même essor.

Une visite que note esinte veuve fut obligide faire au monastère des Ursulines, devint l'origine de cette liaison. A peine, à leur première
entrevue, eurent-elles de langé quelques paroles,
qu'elles entrevirent leurs dispositions intérieures,
et qu'un puissant attrait les attira l'une venl'autre. A cette douce confiance, succéda bientiune étroite et sainte amitié, dont les liens
resserrérent chaque jour, à mesure que as multiplièrent leurs entretiens, qui d'ailleurs n'avaient
d'autre objet que les choses celestes. Toutefuis
malgré cette intimité, Madame Martin a'osa
jamais s'ouvrir à son amie sur le sujet de me
inquiétudes, et la prier de lui venir en Ade; elle
voulait laisser toutes choses entre les mains de

Sur ces entrefaites, la Mère de Saint-Bernard fut élue supérieure du nouveau monactère de Tours. En apprenant cette heureuse nouvelle la servante de Dieu s'empressa d'aller félicies on amie. Dès qu'elle eut mis le pied dans le parloir, la pensée lui vint que la nouvelle autre.

sure allait lui offrir son entrée aux Ursulines. n cifet, à peine eut-elle le temps de lui présenter premières félicitations, que la Mère de Saintmard la regardant avec un doux sourire, et

an geste plein d'affection:

"Je sais bien à quoi vous penser, lui dit-elle;
vous songes que je vais vous offrir une place
dans ma communauté. Eh bien! oui, je vous
l'offre, et il ne tient qu'à vous d'être du nombre
de nos compagnes."

A ces mots, notre sainte demeura toute interite d'étonnement et de joie. "Que le Seigneur iniese votre charité, lui dit-elle émue jusqu'aux rmes; mais je suis indigne d'une telle faveur. onneur, permettez moi, avant de vous répondre, consulter Dieu et celui qui pour moi tient sa

Le B. P. Lum Raymond de Saint-Bernard, comme on l'a déjà vu, était un grand maître tant l'art de conduire les âmes. Afin d'éprouver vocation de celle que Dieu avait confiée à ses ina, il répondit à sa demande avec une froideur pparente, et même avec un air de rudesse.

a faire sortir du siècle.

Enfin, un jour qu'elle était en prière, plongée dans les mêmes perplexités elle sentit soudain (avanouir sensiblement tout l'attrait qui l'avait d'abord fait incliner vers les Feuillantines; et en même temps s'allumer dans son cœur un désir rdent d'entrer aux Ureulines, "avec une inspi-ntion ai pressante, dit-elle, d'en poursuivre l'execution, qu'il me semblait que tout ce qui tait au monde ne menaçait de ruine, si je ne me

avais promy ment an cette maison de Dieu."

Elle fit part à son directeur de cetordre qui lui

mait d'en haut. Celui-ci jugea alors que le remps 'énreuve avait été suffisamment prolongé; quoique jusqu'alors il eût toujours cru que sa costion l'appelât aux Feuillantines, il ne balança de un seul instant à lui déclarer qu'elle ne pouvalt plus hésiter, que ce serait résister évidem-ment à la voix de Dieu que de tarder davantage, qu'elle devait même se hâter d'exécuter un de manifesté d'une manière si sensible. Le de son entrée fut dont fixé, sans aucune obtante ; car les Ursulines avaient obtenu de l'archeveque de Tours l'autorisation de la rece-

voir sans dot. Ce fut alors que le démon tenta un dernier et pireine effort pour la jeter hors de la voie qui lui était tracée. L'artifice qu'employa le tenta-que était d'autant plus perfide qu'il se cachait sées l'ombre des motifs les plus purs. Il lui montrait du doigt son jeune enfant, qu'elle ché-rissait de toutes les forces de son âme, et lui réprochait es cruauté de l'abandonner dans un les si tendre. N'était-ce pas par cette conduite travailler évidemment à sa perte, et engager dangureusement as conscience? N'était-ce pas une chligation rigoureuse pour elle de rester dans

le siècle pour réparer toutes les fautes qu'elle avait commises en négligeant les intérêts de cet enfant? A ces tentations se joignaient les impar-tunités de ses amies, et l'opposition violente que mettaient sa sœur et son beau-frère à son entrée dans la vie religieuse. Mais Dieu donna & servante des forces pour résister à tous c assauts. Il lui fit voir qu'elle n'avait rien fait que par son ordre, et lui donna l'assurance qu'il se chargerait lui-même de l'enfant qu'elle n'abandonnait que pour son amour, et pour suivre ses divins conseile. Il voulut même lui en donner une preuve immédiate en changeant soudainement les dispositions de son beau-frère et de sœur, par l'entremise de Dom Raymond de Saint-Bernard, qui non seulement les fit consentir à son depart, mais même leur fit promettre de prendre soin de son tils.

Il semble maintenant que la nacelle de l'humble servante du Christ, ballotée si longtemps sur les flots, n'a plus d'orages à essuyer; mais on dirait que chaque fois qu'elle va toucher au rivage, une main ennemie l'y attend pour la repousser en pleine mer. Cette fois encore, au moment de jeter l'ancre dans l'heureux port où l'attendaient de joyeuses acclamations, une tem-pête furieuse s'élève, déchire toutes ses voiles,

et la rejette bien loin sur les flots.

Cette tempête lui avait été prédite peu de jours auparavant par un saint religieux. "Préparez-vous, lui dit-il, à recevoir une grande grace de Dieu; mais ce ne sera qu'après vons y avoir disposée par une grande croix."

Madame Martin n'avait encore rien communiqué à son fils de la détermination qu'elle avait prise; mais il eut d'avance le preseantiment de la perte qu'il allait faire. Depuis que que temps il s'était aperçu que ses parente, qui connaissaient tout, ne lui prodiguaient plus leurs caresses ordinaires. Souvent il les avait surpris le regardant. d'un œil de pitié, et chuchotant à voix bas comme s'ils eussent craint de lui apprendre quelque fatale nouvelle. Cette conduite étrange, qu'il ne pouvait expliquer, le plonges dans une noire mélancolie. Ne voyant rien que de triete et de lugubre autour de lui, il se rotirait à l'écart. et passait une partie des jours à pleurer. Kafin ne pouvant plus supporter ce spectacle désolant et frappé d'une sorte de vertige, il résolut de prendre la fuite.

Quinze jours avant l'époque fixée pour l'entrée

de sa mère aux Ursulines, il choisit un moment où personne no l'observait, et sortit furtivoment de la maison où il avait été placé en pension. Dès que la nouvelle de cette disparition es fut répandue, tous ceux qui s'étaient opposée au dessein de notre pieuse veuve ne tarirent pas disreproches contre elle, et ne manquèrent pe réitères leurs instances. Cet accident était selon eux une permission de Dieu, et une preuve évi-dente qu'il réprouvait son intention d'embraces la vie religieuse. L'esprit de ténèbres se joignés

e fair ffe fu SADE. elle pa qu'alle plus pr la laise t-elle, le l'av l'esprit Seigner que je me dé demeur Dans

ruelque leure d emps d aui ne ovant alheu eux. sterne quelle r giacial . int la eisir o monde, les sain qu'à én on con d'un to provide ère d roid bie erfic u elles roll bie - YOUR our un Dura ble mer

de won Cinvair ces san Dom R rompue Vous, to

fantes qu'elle intérête de cet ient les imporn violente que e a son ent u donna a r à tons cas avait rien fair esurance qu'il qu'elle n'aban our suivre see lui en donner eant soudains-frère et de sa Raymond d les fit consentir t promettre de

celle de l'hum. longtemps sur yer; mais on va toucher au attend pour la fois encore, au ureux port ou tions, une tem-

prédite peu de ligieux. Préne grande grace de vous y avoir

e rien commu on qu'elle avait essentiment de quelque tempe e caresses ordi-ris le regardant à voix basse, pprendre quelduite étrange, nges dans une que de triete tirait à l'écert leurer. Enfin leurer. Enfin tacle désolant, il résolut de

e pour l'entrée it un moment t furtivement en pension.
parition es fut
nt opposée su
arirent pas en
udrent pas de ent était selo d'embraces bres se joigni

à ses ennomis pour lai livrer de nouveaux accauts. faire entendre à ses oreilles les cris de se entraffice maternelles cruellement déchirées, afin de faire flechir sa volonté ; mais la grâce chez fie fut toujoirs victorieuse de la nature et du sang. Refoulant sa douleur au fond de son ame, elle parut ferme au milieu de l'orage. La lutte qu'elle livrait intérieurement aux sentiments les chis profonds et les plus tendres de la nature tait d'autant plus terrible qu'elle ne voulait pas telle, je n'aurais jamais cru que la douleur de la jarte d'un enfant pût être si sensible à une mère. L'avais vu malade presque jusqu'à rendre l'esprit, et je le donnais de bon cœur à Notre-Beigneur. Mais le perdre de le cett. Beigneur. Mais le perdre de la sorte, c'est ce que je ne pouvais comprendre. Enfin il fallut me dépouiller devant Dieu de tout désir, et demeurer nue et résignée au pied de la croix."

Dans son immense douleur, elle alla chercher quelque consolation auprès de son amie, la supéneure des Ursulines. Mais à peine eut-elle le temps de lui raconter le sujet de sa tristesse et de ses larmes, qu'elle vit entrer son directeur, qui ne savait rien encore de cet accident. En le voyant elle se jeta à ses pieds et lui apprit son malheur. Elle s'attendait bien que le bon relicieux, qui avait pour elle une tendresse toute paternelle, allait compâtir à sa peine. Mais quelle ne fut pas sa stupeur en voyant l'accueil davial qu'il fui fit. Ce saint homme connuisesnt la aublime vertu de sa pénitente, voulut calsir cette occasion pour lui faire subir une épreuve qui paraîtra bien étrange aux yeux du monde, mais que justifie pleinement la science qu'à enfoncer davantage le glaive qui déchirait son cœur. "Vous n'avez guère de foi, lui dit-il d'un ton plein de sévérité, si vous ne croyez pas que cet accident soit arrivé par l'ordre de la providence, ou si vous le croyez, vous n'avez quère de soumission à la volonté de Dieu. Je vois bien maintenant que vos vertus sont toutes superficielles, et que j'avais raison de craindre qu'elles ne fussent que des raises d'une nature ypocrite plutôt que de véritables vertus. On volt blan que la nature est encore tout entière on your et que les passions sont toutes vives, puisque vous aves des attachements si violents pour une chétive créature. 17

Durant toute cette terrible réprimande, l'humble mère demeura à genoux, prosternée au pied de son directeur, sans proférer une seule parole. Cavainone de son indignité, elle ne répondit. à constructed a son houghts, one he reponded to sanglants reproches que par des soupirs. Dom Raymond entendant ces gémissements: "Eh bien! continua-t-il que vous dissal-je; ce que je viens d'entendre ne confirme-t-il pas men craintes? Il n'est que trop vrai, la nature corrompue est encore toute vive en vous? Leve-Your, sortez d'ioi; oar la maison de Dieu n'est

na nour des Armes aussi imparfaites.

A ces mots, elle se leva en silence, s'inclina. profondément devant son directeur, et sortit du

Restés seuls, après son départ, de père et la aupérieure demeurèrent immobiles, atupéfaite d'admiration en présence de tant de veria 5 et l'admiration, ils l'admiration, ils donnérent un libre coure à leurs larmes, en ren-dant graces à Dieu de les avoir faits témoins d'une si grande merveille.

Aussitot, sans rien lui dire, ils expédièrent leurs frais plusieurs hommes à la recherche de son fils. Ceux qu'elle avait envoyée elle-même

Par une singulière colocidence, la fuite de est enfant arriva pendant l'octave de l'Epiphanie, c'est à dire à l'époque même où l'église rappelle le souvenir de la perte de Jésus dans le temple Comme le divin cufant, c'était aussi à l'âge d douze ans qu'il s'était échappé des mains de ses parents. Ces traits de ressemblance offraient à la pauvre mère une grande consolation dans sa douleur. Elle unissait ses angoisses à celles qu'avait ressenties la Sainte-Vierge après la perte de son divin Fils; et elle espérait qu'à l'exemple de Marie, elle aussi resouurserait son porter au bout de tenie investigation. enfant au bout de trois jours. Effectivement trois jours plus tard, il fut ramené à Tours et remis à sa mère par un brave citoyen qui l'avait ren contré par hasard sur le pont de Blois.

Il avoua alors que son dessein avait été de rendre jusqu'à l'aris, et d'aller frapper à le porte du correspondant que son oncle entretensi

dans cette ville.

Le retour de cette enfant leva le dernier che tacle qui la retenait dans le siècle. Dès ce me ment, la voix intérieure, qui la suivait parto retentit plus puissante que jamais à son oreille, et s'unissant à celle de son directeur, la pressi vivement de hâter son départ. Fidèle à ce don ble avertissement, elle fixa irrévocablement le jour de son entrée au noviciat des Ursulines, malgré les nouvelles réclamations de ses am et de ses proches, malgré les larmes et les pr de son père qui la suppliait de ne pas l'aban de een pere qui la suppliant de le pas l'anan-donner sur ses vieux jours, malgré les déchire-ment de cœur qu'elle éprouvait à la pensée de dire adieu pour jamais à son fils unique. Main elle se rappelait cette parole du Sauveur : Coloi qui aime son père ou sa mère; . . . . . son file su (Math. X, 37); et elle y puienit un courage une fermeté invincibles.

Elle n'eut pas plus tôt pris cette résolution qu Kile n'eut pas plus tot pris cette resolution que tous ses doutes et ses scrupules s'évanouires pour faire place à une paix inaltérable et si pre toude que rien ne pouvait l'en distraire. Cat impression était si puissante qu'elle les permettait à peine de prendre quelques haures de sommeil, et si peu de nourriture que l'ou oraign sérieusement qu'elle ne tombét malade.

Enfin l'houre de la séparation étant a

derniers avis, avant que la barrière infran-chissable du cloître, qui allait s'élever entre elle et bu, le laissât orphelin sur le terre. C'était le moment qu'elle avait toujours le plus redouté; car elle connaissait toutes les défaillances de l'amour maternel; elle savait combien sont profondes ces racines qui, après avoir alimenté deux vice dans un même oœur, s'enlacent et se fortifient toujours de plus en plus, et deviennent plus fortes que la mort. Aussi s'était-elle préparée à ce moment suprême depuis plus de dix années; car des que son fils avait atteint l'âge de deux ane, elle s'était imposé le sacrificé de ne lui faire aucune caresse, et de ne lui en permettre aucune à son égard. Elle espérait par là lui rendre son absence moins douloureuse, lorsque l'heure de la séparation serait venue. Mais ce fut tout le contraire qui arriva; car si d'un côté elle avait toujours agi envers lui avec une douce gravité. et ayait exigé de lui la même conduite, autant que son âge le lui permettait; d'un autre côté, elle n'avait jamais usé à son égard du moindre mauvais traitement. Aussi son attachement pour elle était-il aussi tendre que profond.

Dès qu'elle se vit seule avec lui, elle le fit

de la mère des Machabées:

"Mon fils, j'ai à vous communiquer un grand secret que je vous ai tenu caché jusqu'à ce jour, parce que vous n'éties pas en âge d'en comprendre l'importance. Mais à présent que vous commencez à être raisonnable, et que je suis sur le point d'exécuter ce qu'il m'ordonne, je ne puis plus différer davantage de vous le faire connaître. Dès le moment que je perdis votre deux ans, Dieu m'inspira le dessein de quitter le anonde et d'embrasser la vie religieuse, Ce des-sein s'est toujours fortifié en moi, et si des lors je ne l'ai pas mis à exécution, c'est que vous étiez encore trop jeune et que vous aviez besoin de moi. Mais aujourd'hui cette raison n'existe plus, et il faut que j'obéisse à la voix de Dieu qui m'appelle. J'aurais pu vous quitter sans vous en parler, car il y va de mon salut, et quand il s'agit de se sauver, il ne faut demander permis-sion à personne. Mais je n'ai pas voulu vous contrieter, en vous laissant tout-à-coup seul, ans pere et sans mère. Vous jugez bien que e n'ai nullement besoin de votre consentement, uisque le grand Maître a parlé : je yeux cependant vous le demander, et j'espère que vous ne me le refuserez pas. Si cette séparation vous afflige, songez à l'honneur insigne que Dieu me that en daignant m'appeler à son service. Rap-pellez-vous quelle consolation ce sera pour vous de songer que vous avez une mère qui ne sera plus occupée qu'à offrir, jour et nuit, des voux au Seigneur pour votre salut."

En prononçant ces paroles, l'héroïque femme fixait des regards pleins d'une tendresse infinie

He fit venir son fils suprès d'elle pour lui donner sur son enfant. Elle attendit quelques instants sur son enfant su timide et pleine de larmes:
"Ma chère maman, je ne vous verres donc

plus?"

"-Ce n'est pas cela que je veux dire, s'em pressa de répondre la courageuse mère; au co traire, vous me verrez, mon enfant, tant qu'il vous plaira. Je me retire au couvent des Uren lines qui est à deux pas d'ici, et vous aures liberté de venir me voir quand vous voudres.

"-Puisqu'il en est ainsi, repartit l'enfant

encore toute ému, je le veux bien."

La servante de Dieu respira après cette réponse

et reprit:

"-J'aurais eu bien de la peine à me separer de vous, mon cher fils, si vous m'avies refusée : mais puisque vous y consentez, je me retire du monde, et je vous leisse entre les mains de Dien. Vous n'avez pas de fortune; mais celui que j'ai choisi pour mon héritage sera aussi le vôtre; et si vous possédes la crainte de Dieu, vous seres assez riche, car vous posséderes le plus précieux trésor de la terre.

"Vous perdez aujourd'hui votre mère, et désormais vous n'en aurez plus ici-bas; mais dans le ciel vous en avez une qui sera bien meil-leure que moi, et qui vous dédommagera amplement de la perte que vous alles faire. C'est la

e inte-Vierge, à qui je vous recommande; soyes-bien fidèle; appelez la toujours votre mere, et dans vos besoins adressez-vous à elle avec un entière confiance, en lui rappellant que vous ête entiere confiance, en lui rappellant que vous cosson fils, et qu'il fant qu'elle ait soin de vous ; soyes sûr qu'elle ne vous abandonners jamais. Je vous confie à ma sour, qui m'a promis de bien vous aimer, et d'avoir bien soin de vous. Ayes pour elle le même amour et le même respect que vous aves eus jusqu'ini pour moi. Respectes aussi tous vos parents, honores sout le monde, serves bien le Seigneur, et gardes tous le monde, serves bien le Seigneur, et gardes tous ses commandements. En un mot, mon en aimez Dieu et Dieu vous aimera, et aura soin de vous en quelqu'état que vous soyer. Adier, m

En achevant ces paroles, elle fit a enouiller le jeune enfant à ses pieds, et concentrant toute son émotion au fond de son âme, elle lui donns sa bénédiction en traçant le signe de la croix eur son front. Ce fut la dernière carease et le dernier adieu de cette femme admirable à son enfant; car désormais elle ne devait plus être sa mère Dieu ne voulait plus souffrir deux amours dans ce cœur sur lequel il avait résolu de régner sou et sans partage.

"C'était le lieu et le temps, ajoute naivement Dom Claude Martin en décrivant cette soène de la vie de sa mère, c'était le lieu et le temps de lui donner un baiser, pour dernière marque de son affection; mais elle ne le fit pas; ce qui me minte

n fran mon ant .

lques instants d'entendre on ire d'une voix

a verres done

eux dire, s'em mère; au co fant, tant qu'il vent des Ure vous sures ous voudres. epartit l'enfant

a cette reponse

ne à me separer 'avies refusée ; je me retire du mains de Dien. is celui que j'ai ussi le vôtre; et Dieu, vous seres le plus précieux

votre mère, et i ici-bas; mais ii sera bien meilmmagera ample faire. C'est la mmande; soyes ours votre mère, s à elle avec un ant que vous êtes soin de vous ; m donners jamais i m'a recenie i m'a promis de en soin de vous our et le même qu'ici pour mod ite, honores tout nr, et gardes tous mot, mon enfant, a, et aura soin de yes. Adieu, mos

fit as enouiller le oncentrant toute e, elle lui donna ne de la croix sur rease et le dernier le à son enfant; le être sa mère. ux amours dans lu de régner soul

ajoute nalvement nt cette scène de 1 et le temps de nière marque de 1 pas; ce qui me

ble unegerty bien rate et bien extraordinaire. a m'a toujours donné de l'étonnement jusqu'à

que j'en sie compris la cause.''
Ainsi cette mère sublime, qui depuis tant d'années avait sevré son cœur de toutes les joies les plus innecentes et les plus légitimes de la maternité; mettait le sceau à tous ces sacrifices,

Parcette action hérolque et ce dernier holocauste.
Victorieuse dans ce grand combat, elle n'eut
plus de crainte pour le reste; elle dit adieu sans
léchir à toute sa famille en pleurs, et s'arracha les bras de son vieux père, sans rien laisser paraître de la douleur poignante dont sor cœur tait navré. Ce vénérable vicillard ne pouvait consoler de la perte de celle qui lui était si re à double titre, comme enfant et comme minte; et il faisait retentir toute la maison de

se gémissements et de ses sanglots. Enfin elle sortit de la demeure de son beaufère, accompagnée de plusieurs de ses parents et de ses amies; c'était le vingt-cinq janvier, mil-aix-cent-trente-et-un, jour de la fête de la conversion de Saint Paul. Quelques heures paravant, elle était allée se jeter aux piede de archevêque de Tours, qui plein d'admiration pour ses vertus, avait voulu la voir, et lui accor-ler en bénédiction avant son entrée au noviciat. n franchiseant la courte distance qui séparait le monatère de sa demeure, elle fit placer devant elle une de ses nièces, et lui mit entre les mains un grand crucifix qu'elle portait habituellement sur elle, et qu'en cette circonstance elle avait détaché de son cou, comme pour lui servir de guide dans se marche hore du monde. Sa foi ardente la lui montrait comme la colonne de seu, symbole de la croix, qui guidait autrefois Israël à sa sortie de l'Egypte.

A see côtés, marchait son fils, silencieux et feigné, mais trabissant sa douleur par ses armes. A la vue d'un spectacle si touchant, e seulement ceux qui l'accompagnaient, mais at me ceux qui la rencontraient sur leur passage no pouvaient retenir des pleurs d'attendrissement. Elle seule s'avançait d'un pas ferme et assuré, l'un air calme s'avançait d'un pas ferme et assuré, l'un air calme s'avançait d'un pas ferme et assuré, l'un air calme s'avançait d'un pas ferme et assuré. L'un air calme s'avançait d'un pas ferme et assuré. L'un air calme s'avançait d'un pas ferme et assuré. L'un passage d'un passage portait sur ses sens et sur les droits impresprintibles de la nature ne l'empêchait pas de priptibles de la nature ne l'empêchait pas de resentir de cruele saignements de cour à la vue du petit orphelin qui pleurait à ses côtés. "Il n'estit, dit-elle, me témoigner son affliction, mais les larmes qui coulaient de ses yeux me fitasient bien connaître ce qu'il ressentait en son court. Il me fitasit si grande compassion qu'il me semblait qu'on m'arrachait l'âme; mais Dieu m'était encore plus cher que ce cher enfant."

Parvenue au souil du monastère, elle renouvels en souriant ses adieux à son fils et à tous cui l'antoursient; et se asparant jos ques-

cux qui l'entouraient; et se séparant jos euse-sent de leur groupe, elle alla se jeter aux pieds s, con directeus, qui l'attendait à l'entrée du

cloître pour lui donner sa bénédiction. Un instant après, elle était prosternée devant la supérieure, qui la recevait entre ses bras avec des larmes d'allégresse et de bonheur.

Vous voilà donc pa venue au comble de vos vœux, ô femme héroïque! et désormais le siècle que vous aves vaincu, et qui était indigne de vous posséder, ne blessera plus, par ses scandales, l'innocence de vos regards, ni la tendresse de votre unique amour! Vous avez tout foulé aux pieds pour conquérir ce souverain bonheur; aucun sacrifice ne vous a coûté, ni les biens terrestres, ni l'estime du monde, ni les mepris, ni les humiliations, ni les liens du sang, ni le sein maternel, ni les pures et douces jouissances de la famille! Vous avez tout vaincu! Entrez dono maintenant dans le séjour de la paix, dans le sanctuaire du Seigneur, et mêlez-vous au chœur de ces chastes vierges, qui des ici-bas marchent à la suite de l'Agneau, et retracent bur la terre la vie du ciel !

Et vous, angéliques filles de Sainte Ursule ! tressailles d'allégresse, et venez au-devant de votre auguste compagne! Ouvrez les portes de vos cloîtres, et jonchez vos parvis sacrés de fleurs et de couronnes sous les pas de celle qui sera un jour la gloire de l'Eglise, l'orgueil de l'Ancienne et de la Nouvelle France, et l'éternel honneur de votre ordre, La Venérable Mère MARIE DE L'INCARNATION!

# DEUXIEME EPOQUE

VIE MONASTIOUE 1631-1639

#### CHAPITRE PREMIER.

Roviciat Tribulations de la part de son fils Le Mys-tère de la Sainte-Trinité Prise d'habit:

Les éminentes vertus de la nouvelle postulante la firent admettre au noviciat en qualité de sœur de chœur, quoiqu'elle n'eût apporté ancune dot à son entrée. Cette distinction fut pour elle un grand sujet d'étonnement et de confusion; car elle s'était toujours attendue à n'être admise qu'à titre de sœur converse. Son humilisé du reste la faisait incliner de préférence vers cet état d'infériorité, quoiqu'elle n'eût jamais fait la moindre allusion à ce sujet dans ses entretiens avec son amie, la mère de Saint-Bernard. Elle avait voulu se soumettre en tout, avec le plus entier abandon, à la volonté de Dieu.

La première épreuve qu'on imposa à con obéissance, dès les premiers jours de son entrée, fut de l'obliger d'abandonner toutes ses pratiques de mortification, sa tunique de serge, ses chaînes, ses instruments de discipline, etc., pour suivre la règle commune à toutes les novices. Rien pe colater davantage l'esprit de Dieu qui l'animait que la conduite qu'elle tint en cette circonstance. Elle se soumit à tout avec la candeur d'an enfant, sans éprouver le moindre mouve-

ment de contrariété.

N'ayant jamais recherché que Dieu seul dans toutes ces austèrités, et ayant toujours agi avec une parfaite pureté d'intention, elle comprit immédiatement qu'aucune de ces pénitences ne valait aux yeux de Dieu l'entière soumission de son esprit et l'immolation de sa volonté. Elle sabandonna donc avec le même empressement it la même allégresse qu'elle avait ressentis en

es embrassant.

Sa conduite à l'égard des novices, ses nouvelles compagnes, n'excita pas moins l'admiration que son obeissance. Oubliant son âge, son esprit, s lumières, ses talents, sa rare habileté pour les affaires, les communications extraordinaires qu'elle avait avec Dieu, et son expérience dans les choses spirituelles, elle parut au milieu d'elles comme une simple et naïve enfant, ignorante de tout et prête à recevoir les leçons de chacune d'elles. Souvent elle prenait plaisir à se faire instruire par les plus jeunes des pratiques de la vie religieuse, afin de trouver occasion d'exercer cette simplicité évangélique recommandée par le Divin Maître: Si vous ne devenez petits et simples comme des enfants, vous n'entrerez pas done le royaume des cieux. (Math. XVIII. 3.) Ses compagnes étaient dans le ravissement à la vue de tant de perfection, et l'entouraient de tout le respect et de toute la vénération que l'on doit à une sainte.

Son humble soumission envers la maîtresse des novices était encore un autre sujet d'édification non moins précieux pour ces jeunes personnes, et pour toute la communauté. Le ruoindre signe de sa part lui paraissait un ordre descendu du ciel; car elle la regardait comme l'ange du Seigneur chargé de la conduire dans la terre promisé. Cette excellente religieuse ne se laissait point d'admirer son exactitude et sa fidélité aux moindres règles de la vie monastique, et ne pouvait retenir certaines marques de respect que lui arrachait la profonde estime qu'elle ressentait pour sa sublime élève. Mais rien ne contristait celle-ci et ne l'humiliait autant que ces distinctions, qui lui faisaient or indre de perdre une partie du mérite de ses actia ns.

Du reste, les pratiques les plus péni les de la vie claustrale n'étaient que des roses, comparéei à la vie d'austérité qu'elle avait menée jusqu'alore. Rien ne saurait peindre le charme et les délices qu'elle trouvait dans cette existence paisible et retirée, après laquelle elle avait soupiré pendant tant d'années. Elle ne trouve augun terme pour exprimer combien le joug du Seigneur lui paraissait léger, et avec quelle iurage de bonheur elle se pliait à ce doux fardean. Cette existence était pour elle un véritable paradis terresire et un ciel anticipé.

Cependant Dieu, qui avait résolu de me la conduire à lui qu'à travers les croix et les épines, ne lui permit pas de jouir longtemps de la piénitude de cette paix qui embellissait sa chère solitude. Les murmures, qui s'étaient élevés contre elle dans le monde, n'avaient pas cessé après son entrée en religion; et son fils, qui d'atord avait si généreusement consenti à se-séparer d'elle, entendant tous les jours blâmer sa conduite, commença à regretter amérement le pareie qu'il avait donnée. Les mauvais conseils qu'on ne cessait de faire retentir à ses creilles, ne firent qu'envenimer davantage la plaie encore saignante au fond de son cœur. Une tristesse plus noire que celle qui lui avait naguère fait prendre la fuite, s'empara de lui.

On lui fit entendre que s'il cherchait toutes les occasions de pénétrer dans le monastère, et de tourmenter les religieuses pour fâire sortir sa mère, il ne manquerait pas de réussir.

A cette époque le monastère des Ureulius n'était pas encore terminé; et l'on était obligé de laisser souvent les portes ouvertes pour permettre la circulation des ouvriers. L'enfinit profitait de cette circonstance pour pénétrer dans le couvent et se glisser partout où il trouvait une issue. Tantêt il apparaissait soudainement dans le jardin au milieu des religieuses, tantôt dans les cours les plus retirées du cloître. Souvent il se rendait au parloir, et present la tourière d'aller dire à la supérieure de faire sortir en mère, ou de lui permettre de venir rester avec elle dans le monastère. On envoyait sors la nouvelle novice au parloir pour le consoler, et lui faire quelques petits présents, afin de le calmer. Il essuyait d'abord ses larmes et promettait d'être raisonnable à l'aventr; mais à peius lai d'être raisonnable à l'aventr; mais à peius lai d'être raisonnable à l'aventr; mais à peius lai d'avait-elle dit sdieu, qu'il oublisit toutes ses promesses.

Les tourières remarquèrent plusieurs fois que lorsqu'il s'en retournait, il marchait toujours à reculons en tenant les yeux fixés sur les fendères du dortoir, dans l'espérance d'y aperovoir en mère, parce qu'il l'y avait entrevue une fois au moment où elle y riserait par hasard.

moment où elle y passait par hasard.

Souvent aussi, à l'heure de la messe, il estrait dans l'église, et tâchait d'avancer aussi près que possible de la grille afin de pouvoir jeter de vue

dans le chœur des religieuses.

Ayant un jour trouvé entr'ouverte la griffe de la communion, il passa la tête au travers, et se nit à crier en pleurant: Rendes-moi ma mère!

dez moi ma nière ! Les bonnes religieuses ne purent retenir leurs larmes en entendant ess etis déchirants. La vue d'une dos leur et amére, et des tortures morales que devait souffris l'infortunée novice les navra. de tristesse.

De tels scandales lui firent oraindre sitieusement que son séjour dans la communanté ne devint impossible. Déjà on répandat, le bruit que la supérieure allait bientôt lui signifier de se retirer; quelque unes de sea santes mêmes apormille il alia toute de ce quelle mère une ci

mê cu

Mais in fon sour inexpersance innocernante bienver

Rier tinatio laissé raient son ch côtés (

> avait t Il y pe malher noère d là bouréveille ébrank laisser tisé de dans e et coux

Ceptionate bien as hearith jouises aimabi gnons a cette autour voyant trames lui res lurmes ensemi

corun. La t Une in actio de me Na ix et les épines, nps de la piéniit sa chère solint élevés contre pas cessé après ils, qui d'abord il a se séparer blamer sa conrement la parcie s conseils qu'on reilles, ne firent encore saignam stesse plus nois

cherchait toutes le monastère, et or faire sortir sa éussir. e des Ursulines

fait prendre la

l'on étais obligé vertes pour per ur pénétres dans où il trouvait upe udainement dans uses, tantôt dans oftre. Souvent il erait la tourière le faire sortir es venir rester avec envoyalt alors la ur le consoler, et ts, afin de le calmes et promettait mais à peins lui bligit toutes see

plusieurs fois que trehait toujours à és sur les fenêtres d'y apercevoir es evue une fois au nasard.

messe, il margit cer aussi pròs que avoir jeter in vue

uverte la grille de au travers, et se les-moi mà mère l nnes religieusse ne entendant ces eris aleur si amère, et ait soudris l'infestesse.

craindre strieua communauté ne répandait le bruit lui signifier de se

vant de prondre le voile, afin de ne pas s'exposer subir cette confusion après l'avoir requ. Un autre jour le jeune enfant, après avoir fait nille détours dans le monastère saue savoir où il allait, entra tout-à-coup dans le réfectoire où toute la communauté était réunie, au moment de se mettre à table. Il est facile d'imaginer quelle fut la surprise de toutes les religieuses, et quelle impression pénible fit éprouver à la pauvre mère l'apparition inopinée de cet enfant dans une circonstance aussi extraordinaire. Toute sa endresse maternelle se réveilla en ce moment. Mais lorsqu'elle le vit se précipiter dans ses bras en fondant en larmes, elle se sentit percée au cour d'un giaire de douleur et de compassion inexprimables. Elle demeura en même temps partiel de la compassion anéantie de confusion en se voyant la cause innocente de tant de trouble dans une commupauté qui l'avait acqueillie avec une si grande bienveillance.

Rien n'eut été plus facile que de vaincre l'obstination et l'ennui de cet enfant, s'il avait été laissé à lui-même; mais tous ceux qui l'entouraient semblaient conspirer ensemble pour aigrir son chagrin et nourrir son espoir de revoir à ses

estés celle qu'il pleurait.

Il présents un jour à sa mère un papier qu'on lui avait donné à ce dessein. C'était une longue pièce de vers composée par un de ses oncles qui avait un talent très-remarquable pour la poésie. Il y peignait sous les couleurs les plus vives le malheur de cet enfant arraché des bras de sa mère dans un âge si tendre, et lui mettait dans la bouche les reprochtes les plus affectueux pour révollèrem elle toutes les voix de la nature et fibranche se repretance. Elle lut cette rièce appe branler a constance. Elle lut cette pièce sans r paraître la moindre émotion; mais il est asé de comprendre qualle lutte terrible se livra ans son âme entre les sentiments de la nature et coux de la grace à la lecture de ces pages si propres à esciter l'exquise sensibilité de l'amour maternel.

Ospendant tous ces assauts que lui suscitait le tentateur, n'étaient que le prélude d'une attaque bien autrement violents. Le jeune Martin avait hérité des houreuses qualités de sa mère, et jouisseit saturellement d'un caractère doux et almable qui le randait l'idole de tous ses compaaimane qui le rendant l'idole de tous ses compa-gnons d'enfance. Lorsqu'ils le virent en proie de cette tristence inconsolable, ils s'empressèrent autour de lui, et tâchèrent de le consoler. Mais voyant que tous leurs efforts étaient inutiles, ils tramèrent entre eux une petite conspiration pour lui rectituer ceile qui était la cause de tant de larmes. "Ne p'eure pas, s'écrièrent-ils tous-ensemble, neus te rendrons bien ta mère; nous alleme tous aller au monastère, et nous férons allone tous aller au monastère, et nous férons tant de bruit qu'en sera bien obligé de la faire

ne du rapporte fondés, lui conscillèrent de sortir du monastère, et les pierres volèrent de toutes vant de prondre le voile, afin de ne pas s'exposer parts. Les religieuses ne comprirent pas d'abord l'origine de ce tumulte étrange : mais la novice désolée qui en était la cause involontaire eut bientôt tout deviné ; car, au milieu de tout ces cris, une voix bien connue frappa douloureu-sement son oreille. C'était celle de son fils qui, transporté hors de lui-même par cette singuliès démonstration, pleurait et sanglotait avec plus de violence que jamais, et ne cessait de crier d'une voix capable d'attendrir les cœurs les plus durs : Rendez-moi ma mère ! Rendez-moi ma mère! Chacune de ces paroles pénétrait dans l'âme de l'infortunée mère comme autant de coupe de poignards qui lui déchiraient les entrailles. Elle crut alors que c'en était fait, et que les religieuses lassées de tant de tumulte et d'importunités allaient lui dire de se retirer. "Jamais, dit-elle, je ne fus tant combattue; j'en traitais humblement et amoureusement avec Notre-Seigneur, pour l'amour duquel j'avais abandonné cet enfant, afin de suivre ses divins conseils; et par ce moyen mon cœur demeurait en paix."

En effet, sa grande âme ne taiblit pas un soul instant au plus fort de l'orage; tous ceux qui furent témoins de tant de courage et de fermeté

en étaient dans l'admiration.

Enfin cette tempête s'apaisa insensiblement. "Peu de tem saprès, dit-elle, le Seigneur daigna me consoler; car un jour que je montais les degrés du noviciat, il me donna une certitude intérieure que je serais religieuse en cette maison; il m'assura en même temps qu'il aurait soin de mon fils, et qu'il serait un jour destiné à son

service. L'effet suivit de près la promesse, et Dieu luimême voulut en faire naître l'occasion. L'archevêque de Tours et Dom Raymond de Saint-Bernard, conversant un jour avec le père Dinet, recteur du collège des Jésuites de Bonnes qui se trouvait alors à Tours, eurent l'inspiration de lui raconter l'histoire de notre héroïne. Le père en fut émerveillé; et sur la proposition qu'ils lui firent de se charger de l'éducation de son fils, il accepta avec empressement. Ce secoure pr videntiel arrivait à temps; car le chagrin et les mauvais conseils avaient tellement altéré le caractère de l'enfant, qu'il refusait obstinement d'étudier, et qu'il menaçait même de se livrer au vice et à la dissipation. Sa conduite fut encore pendant quelque temps un sujet d'angoisses pour sa mère qui ne lui avait jamais, souhaité d'autre trésor que celui de l'innocence et de la piété.

Comme autrefois la mère de Saint Augustin, elle s'offrit en holocauste pour son fils. 40 mon Dieu! lui dit-elle, faites-moi souffrir toutes les oroix qu'il vous plaira, pourvu que cet enfant ne sortis."

vous offense point; our j'aimersis mieux mille
fois le voir mourir que de le voir tomber dans un Une immenue clameur s'éleva autour des murs | seul péché. Oui, je consens à être martyrisée

èn toutes manières, pourvu que vous en preniez

Dieu accepta ce pacte sacré, et la suite de tte histoire fera voir quelle influence eut cette oblation volontaire sur l'avenir de son fils.

La sérénité avait à peine reparu pendant quelques instants dans za solitude, qu'un nouvel orage vint éclater sur as tête. Son père, courbé par l'age et les infirmités, était toujours resté inconsolable de sa perte. Quoiqu'elle ne fût demeurée auprès de lui qu'une année depuis son veuvage, et qu'elle eût laissé trois de ses sœurs pour veiller aur ses vieux jours, il ne cessait de pleurer celle qu'il appelait son ange et la joie de vieillesse. Après avoir langui pendant quelques mois, il tomba dangereusement malade, et mourut six mois après l'entrée de sa fille au

Cette croix lui fut d'autant plus cruelle que le monde y trouva un nouveau prétexte pour se récrier contre sa retraite. Mais telle fut toujours sa constance et la sublimité de sa vertu, qu'elle le forca enfin de s'avouer vaincu, et que ceux même qui avaient lancé contre elle les plus amers sarcasmes finirent par confesser que sa vocation

ne pouvait venir que d'en haut.

Ces grandes épreuves étaient le gage assuré de nouvelles et précieuses initiations; car chaonne d'elles était comme autant de fournaises ardentes, d'où notre pieuse novice sortait toujours plus pure, et plus sensible aux impressions de la grâce. Le mystère de la Sainte-Trinité lui apparut pour la troisième fois; mais d'une manière plus parfaite et plus intime que dans les

visions précédentes.

"Le jour de la fête de l'Ange Gardien, racontet-elle, étant dans ma cellule, il me vint en pensée que les cellules sont comme les cieux, ainsi que dit Saint Bernard, et que les anges y habitent. An même instant, je me sentis fortement élevée en esprit par le Maître des Anges, qui m'uniseait à lui d'une manière admirable, mais avec une grande souffrance. Ce mystère s'opérait sans que j'eusse aucune vue particulière, sinon que je nie voyais comme une substance que l'on prépare à quelque chose de fort rare. Cette opération refluait jusque sur l'extérieur; et j'en éprouvais une douleur très sensible. Je fus trois on quatre heures dans cet état violent, jusqu'à ce qu'il fallut aller au chœnr pour l'oraison. Dès que je fus devant le Saint-Sacrement, cette grande violence cessa; et avec une doucenr que je ne puis dire, je me sentis toute changée intérieurement. Je fut obligée de m'asseoir, parce que mes sens se retirèrent peu-à-peu, et que je ne pouvais plus me soutenir sur mes genoux. En un moment, mon entendement fut illustré de la vue de la Très-Sainte Trinité avec l'impreasion de ces paroles du suradorable Verbe incarné: Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera; nous viendrons: lus et nous ferons je demeurai longtemps renfermée en mol-mêmera de demeure en lui. (Jean, XIV. 23.) Catte sans pouvoir être attentive à aucune chose.

impression portait l'effet de la promesse fai dans ces paroles; et les opérations des trois Personnes divines en moi furent plus éminentes que dans toutes les autres visions. Elles me les que dans toutes les autres visions. Elles me les donnaient à conneître et à expérimenter par une pénétration d'elles en moi; et la Très-Saine. Triuité en son unité s'emparait de mon Ame comme d'une chose qui lui était propre, et qu'elle avait rendue capable de sa divine impression. Dans ce grand abine, il m'était signifié que je recevais alors la plus haute grâce que j'euses jamais reçue dans les communications des trois divines. Personnes. Il me ût réalés que le divines Personnes. Il me fut révélé que le première fois que i'avais recu une comblable faveur, c'était pour instruire mon âme du plus auguste et du plus incompréhensible de nos mystères; la seconde, afin que le Verbe me prie pour son épouse; mais qu'à cette troisième fois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se donnaient et se communiquaient à moi pour possèder entière-ment mon âme. Alore l'effet s'en suivit; et comme les trois divines Personnes me possè-daient, je les possèdais aussi dans l'amplitude de la participation des trésors de la magnificence divine. Le Père Eternel était mon père, le Verbe suradorable mon époux, et le Saint-Reprit celui qui par son opération disposait mon ame et lui faisait recevoir les divines impressions. J'avais la vue très-vive de mon néant; et je ne cessait de le confesser dans les moments où je pouvais m'écrier. Je me voyais perdue dans la tout, et dans cette perte, je jouissais d'un plaisir indicible. Je crois que cette jouissance à quel-que chose de semblable à celle des bienheureux. a Majesté divine, dans laquelle j'étais ablmée me prodiguait des caresses qui ne sauraient tom ber sous les sens, ni sous les paroles des homi mortels. Cette faveur donnait un nouvel accrois amour avec une familiarité qui semblait lui rendre tout permis. Aussi les actes qu'elle faisait n'étaient pas d'elle-même; mais elle sentait qu'ils étaient produits en elle par celui dans lequel elle était tout abimée. Ah! qui pourrait dire avec quel honneur Dieu traits l'Ame, lorsqu'il lui plaît de l'élever à ses divins embraces ments. C'est une chose si étonnante que je crois qu'elle rentrerait dans le néant, sans la douceur dont il a la bonté de tempérer son opération. Ce ravissement dura une demi-heure; et lorsque chaise. J'eus assez de liberté pour dire complies au chœur, nonobstant les restes des impressions divines, dont mon âme avait été inoudée, et dont elle était encore toute liquéfiée, semblable à un vase qui demeure tout humesté même après qu'on a versé la liqueur dont il était rempli. "Je m'aperçus au sortir de l'église que j'étais

comme une personne ivre, et qui ne peut comprendre les choses qui se présente à ses sens

des gr intou

En contra phoisic n no

On d'habit arti p de cett sion su

regut l'i lumière des Sais vité infi Quoig

dant ei 100 cintes I m móm Sicait dita e a'avoir querain Mi

Bouven l'inspirati un opanol folato en c sens, dit-i avais de les louang

ervice,

Os fui pen de jours après cette extase que l'arie recut le voile et l'habit de novice. Son ame était encore tout imprégnée de l'onction des grâces divinés; et elle y apports une ferveur et une plêté angéliques. Les assistants remarpromesse sit plus éminente Elles me les menter par une la Très-Sainte querent même, avec une surprise mêlés d'étonment, que pendant la cérémonie quelque t de mon Ame chose de surnaturel et de céleste parut rayonner ropre, et qu'elle dutour d'elle. ne impression. signific que le coe que j'euses atiqua des trois révélé que la une semblable

En sonvenir de l'union étroite qu'elle avait ontractée avec le Verbe incarné, qui l'avait hoisie pour son épouse, elle voulut ajouter à on nom celui de son bien aimé, et prit le nom MARIN DE L'INCARNATION, qu'elle a toujours

porté depuis.

n âme du plus

ensible de uos

e Verbe me prite troisième fois,

se donnaient et

posséder entière

s'en suivit; et

nnes me possé

t mon père, le et le Saint-Esprit

possit mon ams

néant; et je ne

moments où je is perdue dans in seais d'un plaisir

ou jerance a quel-

des bienheureux. e j'étais ablmée,

n nouvel socrois-ne sauraient tom-ne sauraient tom-

témoigner son jui semblait lui

nais elle sentait

par celui dans Ah! qui pourrait nite l'âme, lors-divins embrasse-

ante que je crois.

er son opération. leure; et lorsque

appuyée sur ma

our dire complice

des impressions été inoudée, et fiée, semblable à

cté même aprés était remph

église que j'étais qui ne peut com-te à see sons et se en moi-même, cune chose,

ans l'amplitue

On avait eu le soin, la veille de sa prise d'habit, d'envoyer son fils, qui n'était pas encore carti pour le collège de Rennes, passer queiques ours à la campagne, dans la crainte que la vue de cette cérémonie ne fit une trop vive impression sur son esprit.

### CHAPITRE DEUXIÈME.

lie reçoit l'intelligence des Saintes Ecritures—Croix afrayantes—Les possédées de Loudum.

Vers le temps que la Mère de l'Incarnation reçui l'habit de novice, une source inconnue de des Saintes Baritures, accompagnée d'une aus-vité infinie, qui lui faisait goûter cette nourriture comme une manne céleste. Cette grâce fut une des plus précieuses de toute sa vie, car elle en conserva la jouissance jusqu'à sa mort.

Quoiqu'elle n'eut iamais étudié la langue Quoiqu'elle n'eût jamais étudié la langue latine, elle comprenait parfaitement le sens de tous les versets de l'Ecriture, cans le secours d'aucune traduction française. C'était surtout pendant l'oraison que Notre-Seigneur ouvrait ainsi son esprit, et les trésors cachés dans les Srintes Lettres. Dès qu'un texte se présentait as mémoire, le sens lui en était avasitôt révélé, et laisait en même temps aurgir dans son esprit une foule d'autres passages qui se déroulaient et l'embainaient les une sux autres, avec une telle lacilité et une lucidité telle qu'il lui semblait l'avoir qu'à écouter en silence la voix du Souh'avoir qu'à écouter en silence la voix du Sou-verain Maître qui préchait dans son âme.

Souvent auai pendant les offices du chœur, l'inspiration enlevait son esprit avec tant de violence, que si elle n'avait trouvé dans le chant un épanchement à son enthousiasme, elle eût folais en cris de transports et d'allégresse. "Men acus, dit-elle, étaient tellement touchés que j'avais de puissants mouvements de battre des mains, et de provoquer tout le monde à chanter les louanges d'un Dieu si grand et ai digne que tous se consument pour son amour et pour son avection. Le me acutais portés à l'initiation de ervice. Je me sentais portée, à l'imitation de

l'Épouse des Captiques, à chapter un Eructavit pour annoncer les grandeurs et les prérogatives de mon Epoux dont les paroles m'étaient esprit et vie. Je voyais, dans la psalmodie, ses justices. ses jugements, ses grandeurs, ses amours, son équité, ses beautés, ses magnificences, ses libéralités; enfin j'éprouvais qu'il avait, au sens de l'Eglise son Epouse, des mains d'or, arrandies au tour, toutes pleines d'hyacinthes, et propres à faire découler leur plénitude sur les ames.

"C'était une suite de sentiments qui ne finissaient pas; tellement qu'une fois dans un de ces transports que me causait la psalmodie, je disau verset Laudate Dominum de cælis, etc., du français au lieu du latin, en louant en moi-même la Personne sacrée du Verbe, par qui toutes

choses ont été faites.

"Lorsque mes occupations m'obligeaient de marcher dans l'intérieur du cloître, je ne me sentais pas toucher à terre; et en envisageant mon habit religieux, je mettais la main sur ma tête pour toucher mon voile et voir si je ne me trompais point en pensant possèder le bonheur d'être dans la maison de Dieu, et une part de

son héritage."

Maigre la plus scrupuleuse attention qu'elle avait sur elle-même, la Mère de l'Incarnation ne pouvait garder longtemps le secret d'un don si rare et al précieux; car le parfum de la parole sainte, qui inondait son time et ses levres, comme jadis celles du Roi Prophète, d'une douceur plus suave qu'un rayon de miel, s'exhalait de lui même, à son insu, et embaumait tous ses discours. Ses compagnes ne tardèrent pas à s'en apercevoir, et pendant les heures de récréation, elles se réunissaient autour d'elle, et faisaient tomber la conversation sur les Saintes Ecritures. Aussitôt le souffle divin l'emportait hors d'elle-même, et elle se mettait à disserter avec une éloquence admirable sur le texte sacré. Les novices ravies et émerveillées de meuraient des heures entières suspendues à ses lèvres, requeillant avec une religieuse avidité les paroles inspirées que lui dictait l'Esprit-Saint.
"-Sœur Marie, lui dit un jour une des

novices, expliquez-nous donc ce qu'a voult dire l'Ecrivain-Sacré par ce passage du livre des Cantiques: Osculetur me osculo orts sui

La maîtresse des novices, qui se trouvait alors présente, lui fit apporter une chaise et lui ordonna, en vertu de la sainte obéissance, de dire tout ce qui lui viendrait à l'esprit sur ce passage. Elle obéit avec sa candeur et sa simplicité ordinaires, et commença, les yeux baissés et d'un air profondément recueilli, la paraphrase du texte sacré. Mais dès qu'elle eut prononcé les premières paroles, sa figure s'illumina tout-àcoup, un doux sourire efficura sa lèvre, et sur ses traits radieux se peignirent un enthousiasme et une exaltation dont jamais personne n'avait encore été témoin. Un torrent d'éloquence merveilleuse débords de son oœur avec une ficondité, une abondance et une cuction qui transportèrent toutes les assistantes hors d'elle-mêmes. Immobiles, les yeux fixés sur elle, et retenant leur respiration, elles l'écoutérent pen-dant longtemps dans le plus profond silence, jusqu'à ce qu'enfin sa parole s'éteignit peu-à-peu; et elle entra dans une douce extase. Ses compagnes, pénétrées de respect et de vénération, posèrent pas interrompre oe colloque intime et mystérieux, qu'elle continuait aves son céleste époux, et dont les anges seuls furent les heureux

Quand, Dieu communique ainsi ses grâces extraordinaires à ses élus, et les remplit des ineffables douceurs de ces consolations, ce n'est que pour les animer à de nouveaux combais, et les préparer à ces épreuves souveraines qui sont le partage exclusif des ûmes hérolques. Car la vie des prédestinés sur la terre est l'image fidèle de celle du Grand Crucifié; et si parfois ce divin Sauveur les conduit sur le Thabor ce n'est que pour raffermir leurs pas sur la route du Calvaire.

Le tempe était venu où sœur Marie allait imprimer à sa vertu cette force, cette énergie qui s'acquiert et se retrempe dans l'infirmité.1 Les ténèbres se firent soudain dans son âme, et les plus horribles tentations l'assaillirent de toutes parts. Elle se vit en proie à des pensées continuelles de désespoir, d'infidélité, de mépris de Dieu, d'orgueil, de vanité, de blasphême, d'impureté, d'aversion du prochain, et d'un suprème dégoût des choses de Dieu. Toutes ces tentations formaient comme autant de vagues en furie que soulevait la tempête, et qui ébranlaient jusque dans leurs fondements les remparts de sa conscience. Un ciel d'airain a'était appesanti sur elle, et pas une étoile n'en perçait les épaisses énèbres. A peine un dernier rayon de paix intérieure luisait-il encore au fond de son ame; mais si pâle et si lointain qu'il était presque

imperceptible.

Ainei livrée, sans aucun secours apparent du ciel, aux agitations d'une immagination troublée et féconde en expédients pour se tourmenter; mas auoune consolation de la part de son son-fesseur, qui ne lui inspirait plus aucune confiance; persuadée que tout le passé n'était qu'il-lusion, et que trompée elle-même par sa faute, elle avait ensuite trompé son directeur: sans gout pour les choses du ciel, ne pouvant plus souffrir l'oraison, ni aucun exercice de piété; s'imaginant à tous moments consentir aux anggestions de l'ennemi les plus extravagantes et les plus impies; en un mot, n'ayant plus que ténèbres dans l'esprit, qu'erreure dans l'imagination, que révolte dans la volonté, que frayeurs dans les sens, elle se vit, presque sans intervalle, transportée des splendeurs du paradis, dans les horreurs d'un véritable enter."

1. 2 Cor : XII, 9.

Pour comble d'infortune, le R. P. Dom Ray mond de Saint-Bernard, qui l'avait élevée depui son enfance spirituelle, et dont l'habile directio l'avait conduite ai haut dans les voies de la perfection, lui fut enlevé. Ellu supérieur du monastère des Feuillants, il fut remplacé dans monastere des Feilliants, il lut rempiace dans la direction de notre sainte par un religieux, qui n'avait hérité d'aucune de qes précieuses quilités. Autant l'un était éclairé, prudent et profondément versé dans la conduite des âuses, autant l'autre était aveugle et inexpérimenté. Avant d'avoir suffisamment approfondi l'état de sa nouvelle pénitente, il lui déclara ouvertement que jusqu'alors elle avait été mal dirigée, et que des premières dispositions n'avaient été que de ses premières dispositions n'avaient été que de dangereuses illusions.

Cette révélation fut un coup de foudre pour le servante de Dieu, qui demeura terrassée sone le

poids de cette sentence inattendue.

Non contente d'avoir ainsi tout boulevers dans sa conscience, il alla jusqu'à l'abandonner entièrement à elle-même, pendant des mois entiers. L'imprudence d'une telle conduite était extrême, et aurait pu être fatale, et la lière de l'Incarnation n'eut possèdé tous les caractères de la femme forte; car dans cette agonie de toutes les puissances de l'âme, la tentation du

désespoir est presque continuelle.

Pendant deux longues années, elle se vit toujours suspendue sur le bord du précipio, can pouvoir comprendre quelle main invirible, le soutenait au-dessus de l'abline béant sous au pieds. Mais la direction intérieure de l'Es Saint, qui suppléait à l'insuffisance de son d feaseur, conduisit heureusement see pas A tre

vers tous les écueils.

Ce fut au plus fort de ces déscistions istérieures qu'elle entendit parler des célèbres possessions de Loudun <sup>1</sup>, qui faisaient grand brott à cette époque. Touchée de compassion pour ces victimes imfortunées, elle offrait souvent, à Dieu des prières pour leur délivrance. Une nuit qu'elle avait veillé auprès du lit de la moitresse des novices, qui se trouvait alors mal la pensée lui vint, en traversant, vers minuit, le dortoir de la communanté; de faire une invoca-tion à la Sainte-Vierge en leur faveur. A peine était-elle arrivée à son lit, qu'un spectre horrible, de forme humaine; se draces

Noue renvoyens coux qui vendralent apprechadir uestion à l'excellent livre de M. de Rirville : grarm, Perie, 1844.

inos de Siérina laios, à tte de it euc Mom A tant andre e recteur

> tochai rbe la

rret de

u atten t des angenfant; à coonde foi

iand6

entis,

of me t r je n

mon s

l'eut t

Bur o

of d

<sup>2.</sup> Le P. de Charlevoir.

<sup>1,</sup> L'histoire des possédées de Loudan est trep et pour que nous en parlions iet. Mais la cause de phénomènes étranges est encore aujourd'hui l'obje chaudes discussions. La science mederne, qui convent s'est mise an service de l'impiété, s'est ève à leur trouver une cause naturelle; mais jung jour, elle n'a réussi qu'à laventer des mets nouvel la place de véritables raisons. Four quisonque ne pas à tout prix rejeter l'intervention de surnat l'origine démeniaque de ces phénomènes est de évidence.

P. Dom Rayélevés depuis abile direction roies de la supériour du religioux, qui 6, prudent et uite des Ame nexpérimenté fondi l'état d a ouverteine dirigée, et que ent été que de

foudre pour la rrassée sons la

out boulevers à l'abandonne dant des mois e conduite était si la Mère de les caractères cette agonie de la tentation du

elle se vit touprécipies, main invisible, la béant sous as ure de l'Espri noe de son oor ses pas à tr

décolations int es célèbres ent grand breit ompassion pos ffrait souve livrance. u lit de la vers minuit, ire une invoc

son lit, qu'un

event elle. Quoiqu'elle fût sans lumière, elle eous sa protection. Dès son arrivée à Toure, et anné distinctement qu'en plein jour. Il une de ses tantes le reçut chez elle; et une qualité, dit-elle, un visage forme out plombé et grande réforme se fit remarquer bientêt dans toute sa conduite.

A la première vue de ce monstre, elle frémit d'horrour; mais ayant fait le signe de la croix, clie le vit disparaître en poussant un hurisment

pouvantable.

Le prince des ténèbres, qui jadis avait de-nandé à Dieu de cribler les Apotres, comme e crible le froment, 1 voulut aussi tenter d'ané-latir la servante de Dieu pour se venger de sa issente intercession.

Peu de temps après cette apparition, " je mtia, dit-elle, tout a coup par un frémissement e tout mon corps, que ce malin esprit s'était lissé dans les os, dans les moelles, et dans les ra, comme voulant me détruire et m'anéantir. e me trouvai alors dans une angoisse mortelle, car je ne pouvais me remuer, ni appeler personne è mon secours. Enfin, après avoir bien souffert, je sentis en moi une force et une vigueur puis-cantes, comme d'un autre esprit qui combattait c'inttait contre le premier. En moins de rien, il l'eut brisé et anéanti, et je demeurai libre et

Bur ces entrefaites, la mère prieure des Ursu-hues de Loudun, Madame De Belfiel, allant en politinage au tombeau de Saint François de laice, à Annecy, arrêta, en passant, au mona-ters de Tours. La Mère de l'Incarnation lui gyant communiqué les étranges visions qu'elle même avait euce, la supérieure lui dit que le même dénomène s'était souvent reproduit parmi ses

A tant de persécutions de l'ennemi vint s'en l'empanet.

A tant de persécutions de l'ennemi vint s'en l'emdre encore une autre; qui acheva de briser con cour. Son fils, qui d'abord avait donné la trande attisfaction à ses maitres pendant par l'emiers temps de son séjour au collége de serves, se laissa entraîter par les mauvais resples de quelques-uns de ses camarades, et autre par le l'excellent par du séminaire écrivit qu'il était sur le recteur du séminaire écrivit qu'il était sur le l'excellent. On fut donc obligé de le recteur du séminaire écrivit qu'il était sur le contre de l'expulser. On fut donc obligé de le recont et à Toure. Cette funeste nouvelle plon-le la intre dans des transes mortelles; car elle voir recommencer les scènes qui lui avaient donné tant d'alarmes à son entrée au noviciat. the y vit un nouveau piège de estan, pour mettre des entravés à sa profession, dont le jour probhait. Avec sa résignation ordinaire, elle courbe la tôte, sans murmure et sans plainte, courbe le tôte, sans murmure et sans plainte, coub les coups de ce nouvel orage, et attendit l'arrêt de la providence. C'était le sacrifice que l'arrêt de la providence. C'était le sacrifice que Disa attendait pour la délivrer des inquiétudes et des angoisses que lui causait l'avenir de cot enfant; à l'instant même il lui donna, pour la seconde fois, l'assurance intime qu'il l'avait prit

## CHAPITRE TROISIEME

Profession-Nouvelles épreuves-Délivrance

Nous venons de voir à travers quel désert morne et désolé, tout semé de précipices affreux, peuplé de monstres et de reptiles, notre chère sœur Marie vient de cheminer, seule sous un ciel chargé de foudres et d'éclairs, sans secours humain et dans le dénument le plus complet. La voici maintenant parvenue, comme Mole au pied de la montagne sainte qu'elle va bientôt gravir, et d'où elle redescendra portant entre ses mains les tables de ces conseils évangéliques qu'elle aura juré d'observer éternellement. La Mère de Saint-Bernard, seule confidente

des croix accablantes sous lesquelles gémiseait son héroïque élève, loin d'hésiter à lui faire prononcer ses vœux, lui ordonna de se préparer sans délai à sa profession. Elle en fixa le jour à la fête de la conversion de Saint Paul, le 25 janvier 1633. La Mère de l'Incarnation était al-re agée de trente-trois ans. Jamais nouvelle plus heureuse, ni plus désirée n'avait rétenti ses oreilles; mais son âme, en proie depuis longtemps à toutes les amertumes, était si navrée par la douleur, si meurtrie par la souffranc qu'elle n'en ressentit d'abord presqu'aucune jois Cet état de torpeur invincible, de morne léthargie subeista jusqu'à la veille de sa profession. Mais le Verbe saoré ne voulut pas qu'une épouse si fidèle et si chaste éprouvât ses rigueurs dans le temps même qu'elle s'unissait à lui par des liens indissolubres. La veille de sa profession, toutes ses tristesses s'évanouirent comme par enchantement : des flots de lumière et d'onction répandirent la paix et l'allègresse dans son time. "Toutes les impressions de mes souffrances semblaient, dit-elle, a'être changées en des sen-timents de l'amour le plus tendre que j'ensec-jamais éprouvé. O mon cher amour l disais je, quoique jusqu'à présent j'aie été votre épouse par les voux que je vous ai faits, je vais donc l'être encore plus particulièrement.

"Toutes les puissances de mon âme étaient tellement plongées dans est océan d'amour qu'elles n'en sortaient point, non plus qu'une personne qui serait abimée au fond de la mer. de suppliais de tout mon cesur ce divin Époux que cela ne parût point au dehors, et qu'il me-laissat libre pour l'action que j'allais faire. Il m'accorda cette grâce. Toutefois, pendant la cérémonie, 'j'eus beaucoup de peine à conserver

out by the graduati

<sup>1.</sup> Luc. XXII. 81:

explicitly bas d'entendre L. Le P. de Charlevoir.

toute l'attention nécessaire pour ne rien omettre; et c'ne fut pas sans de grandes difficultés que le parvins à lire la formule de mes vœux. Après la cérémonie, j'expérimentai en mon âme des choses, dont j'ai encore la mémoire bien récente, mais dont je ne puis rien exprimer.

"Dès que je sus retirée dans ma cellule, ces saillies furent si puissantes, qu'il fallut me prosterner, ne sachant en qu'elle posture tenir mon corps. J'étais si transportée et hors de moi, qu'en marchant par la maison, il me semblait que tout fût mort pour moi. Je ne pouvais entendre ni comprendre que mon divin Époux; toutes les puissances intérieures étaient retirées u fond de mon âme, où elles étaient toutes avec Dieu, comme dans leur centre, de sorte que l'extérieur demourait comme privé de sentiment."

Cet instant de félicité ne fut qu'un éclair de bonheur entre dev. orages; les épaisses ténèbres de la tempête se refermèrent bientôt sur ce lumineux sillage tracé par le rayon d'en haut; car cette grande âme n'était née que pour souffrir. A peine huit jours s'étaient-ils écoulés depuis as profession, qu'elle se vit replongée dans l'âbime des mêmes angoisses. La seule trace qui lui restat de son bonheur évanoui fut un emour plus ardent pour les croix, et une exal-tation toute nouvelle qui lui faisait embrasser avec délices la pauvreté et le dénûment spirituel. Il ne lui restait plus qu'une faible et dernière consols for sur la terre: c'était celle de pouvoir verser de temps en temps toutes ees peines inté-zieures dans le sein de sa douce et tendre amie, la Mère Supérieure. Mais l'austère pénitente voulut sevrer son âme de cette dernière et suprême consolation, et marcher absolument eule, à travers toutes les aspérités, à la suite de l'Epoux.

Cependant la Mère de Saint-Bernard, touchée de compassion, résolut de chercher quelque moyen de mettre un terme à ses souffrances. e Père George de la Raye, de la Compagnie de Jésus, homme éminent par sa sainteté et ses lumières, prêchait alors le carême à la cathé-drale de Tours. Souvent il était venu faire des exhortations aux Ursulines, et avait ravi toute la communauté par sa science et ses vertus. Nulle n'en n'avait été plus profondément touchée que la Mère de l'Incarnation. Dès ce moment elle avait éprouvé une vive inclination de s'ou-vrir à lui. Mais la crainte de céder à une tentation d'inconstance et de légèreté l'avait toujours retenue. Elle se vit donc au con ble de ses vœux, lorsque la Mère Supérieure vint lui ordonner de découvrir l'état de sa conscience au Père de la Haye. Des la première entrevue qu'elle eut avec ce saint religieux, elle sentit a vanouir une partie de ses craintes, et renaître cette confiance et cet abandon qu'elle avait eus autrefois avec son ancien directeur. Le Père ne se contenta pas d'entendre l'aveu singère et ingénu de toutes ses tentations; mais il voulut

qu'elle mit par scrit toutes les graces qu'elle avait reques de Dieu depuis son enfante, et l'usage qu'elle en avait fait, afin de porter un jugement plus assuré sur l'état de son ame. L'humble servante de Dieu y consentit, mais de la condition d'écrire en même tamps tous les pêchés et les imperfections de sa vis.

Dies lui manifesta à l'instant même qu'il appropriet ce commandement; os icanda ani

approuvait ce commandement; ce jour-là, de était le Vendredi-Saint de l'année 1633, au monte ment où elle allait se mettre à l'œuvre, il lui mit sa vie toute entière devant les yeur, avec une clarté parfaite sens qu'elle eut besoin de moindre examen.

Telle fut l'origine de la première relation de

Après un mûr examen de ce mémoire, après avoir consulté le Seigneur, le Père de la Haye lui déclara qu'elle ne pouvait pas douter que c'était uniquement l'esprit de Disu qui l'avail conduite.

A ces paroles, toutes ses peines se dissiparent son esprit recouvra toute sa liberté, comme une main invisible l'eut délié des chaînes d'un lourde captivité. Cette heureuse tranquillés dura jusqu'au jour de l'Ascension. Alors un léger nuage vint obscurcir pour un moment o douce sérenté. "Il me sembla en ce jour, elle, que Notre-Seigneur, en montant au cia emportât avec lui toutes les joies dont il remplissait, pour me remettre dans l'état de terremplissait, pour me touvais langui auparavi tatione et de croix, où j'avais langui auparavi

Mais ce nuage ne fut que passager; après, elle raconte ainsi sa délivrance: "Un soir que je me promensis par obl dans une allée du jardin, fortement unit. a Diet et lui faisant de nouvelles protectations de vi-lance aur moi-même, l'eus un instinct tra-puissant de m'arrêter et de demander pardon de plus profond de mon cour à ce divin Espour. lui promettant une éternelle fidélité. An m instant, toutes mes tentations et toutes mes c s'évanouirent; il me semble que je n'ava jamais souffert, et je demeurat remplie d'u-paix très-profonde."

paix très-protonge, Le Père de la Haye qui avait été l'instrument fortuné dont Dieu s'était servi pour opérer cette fortuné dont Dieu s'était servi pour opérer cette heureuse délivrance, acque un nonveau titre sa reconnaissance en se chargeant de l'éducati de son fils. Il l'emmena avec lui à Orléans, l'enfant continua sous sa direction ses étud jasqu'à es rhétorique, qu'il vint faire plus 4 à Tours, dans un collège nonvellement e par les Pères de la compagnie de Jéan.
Père de la Haye en rappela ensuite à Orise pour y termines en cours de Philosophia. pour y terminer son cours de Philosoph

oon pent q où de ea la "Un

# de porter un de son Ameentit, mais à

même qu'il jourlà, qui 633, au mo 'œuvre, il lui

it besoln die re relation de

mémoire, si le Père de la lit pas douter lieu qui l'avais

se dissiparent; rté, comme si chaînes d'une co tranquillità on. Alors un moment estra en ce jour, distintant au cial, es dont il me l'état de tenui auparavant, ager; car parance:

par chaiseann at unit. A Disea stione de visinstinct trader pardon or ivin Epour. tà. Au manuutes me crots ue je n'avairemple.

d l'instrument ar opérer celle pureau titre à de l'éducation à Orléans, où on ses éjuichire plus tard ellement celle de Jésan. Le uite à Orléans losophie.

## CHAPITRE QUATRIÈME

Merchetons sur le Canada—La Mère de l'Incarnation

Des que la supérieure des Ursulines eut vu le cuitre complétement rétabli dans le cœur de la little de l'Incarnation, elle songea à utiliser pour la communauté un talent si précieux, et let confis le charge de sous-maîtresse des novices; su après, elle y joignit celle de donner toutes les instructions qui se font régulièrement au noviciat. Deux années s'étaient écoulées alors depuis le jour de sa profession. Ces nouvelles fonctions révelllèrent en elle l'ardeur d'un sentiment qu'elle avait éprouvé dès es plus tendre monte, celui du sele pour le salut des âmes, d'ou devait découler plus tard sa vocation pour le Canada. Ce fut aussi vers cette époque que Dieu lui en révéla les premiers signes, dans une

vision prophétique.

"Une nuit, après un colloque très-intime
très mon cèleste Epoux, je m'endormis; et mon sommeil, je vis en songe auprès de par quel hanard. Je la pris par la main et je Permienal avec moi, marchant à grands pas et avec bien de la fatigue, parce que nous avions des obstacles très-difficiles à surmonter pour river où nous aspirions. Cependant, quoque purennte de la route qu'il fallait auvre, j'avan-lis ton jours, franchiesant tous les obstacles, et intrafant avec moi cette bonne Dame. Nous surentons dans l'impâtuosité de notre esprit murchions dans l'impétuosité de notre esprit vers la mer, du côté où l'on fait les embarque-mentr. Enfin nous trouvâmes un chemin de la largeur d'un grasid pottail, où se témait seul un homme vêtu de blanc, tel qu'on dépeint ordinai-rement les apôtres. D'un eigne de la main, il nous indiqua la route qu'il fallait prendre pour antret dans une grande et belle place, dont il était le gardien. Quoiqu'il ne proforât aucune proble, je compris que c'était là le lieu où il lifiait alier, et j'y entrai avec ma compagne. Ce lieu était ravissant; il n'avait point d'autre conventure que le ciel, et il y régnait un silence trattire que le clei, et il y regnait un silence provides, qui inspirat je ne sais quel charne. Le pavi de cette place admirable était de marbre blanc comme l'albâtre, tout marqueté de vermel, et divisé par carreaux, dont les liaisons étaient d'une couleur écarlate très-vive. Cette grande place était et vironnée de superbes édifices, qui paraissaient des monastères; mais sans en considérer la magnificence ni la beauté, j'avançuis à grand pas, et de loin j'aperçus à main authès una petite église de marbre blanc, d'une e une petite église de marbre blanc, d'une le trelitecture à l'antique, et d'une sculpture invelleure. Sur cette petite aglise la Sainte considération de l'enfant-Jésus entre

"Au has de ce lieu, qui était très éminent, s'étendait un grand et vaste pays, plein de mon tagnes et de vallées, mais tout couvert de brouil-lards épais, excepté un petit édifice qui servait d'église à tout le pays. La Mère de Dieu regar-dait, avec compassion, ces vastes contrées infi-dèles, dont la vue causait autant de pitié que de frayeurs, et où l'on ne pouvait descendre que par un sentier rude et étroit. De loin la Sainte-Vierge et son Fils paraissait de marbre comme toute le reste; mais en approchant, je reconnus qu'ils étaient vivants et dans leur état naturel. D'abord la Mère de Dieu ne parut aussi inflexible que le marbre sur lequel elle était assise; cependant je ne laissai pas de m'avancer vere elle. Dès que je sus proche, je laissai la main de ma compagne et, par un tressaillement d'amour, je courus vers cette divine Mère, étendant les bras, en sorte qu'ils pouvaient atteindre les deux bouts de la petite église. J'attendais avec ar leur qu'elle me fit quelque grâce; mais comme elle regardait ce pauvre pays, je ne pouvais aper-cevoir son visage. Un instant après, je la vis tout-à-coup devenir flexible, et jeter les yeux sur son divin Fils auquel sans parler elle faisait entendre quelque chose d'important, et il me semblait qu'elle lui parlait de ce pays et de moi. Alors mon cœur s'enflamma de plus en plus, et mon âme ressentit je ne sais quoi de divin qui me plonges dans une peix et une satisfaction intérieure inexprimables. Ma compagne s'étair arrêtée à deux on trois pas, pour descendre dans ce grand pays, d'où elle regardait la Sainte-Vierge qu'elle pouvait voir de côté. Cette divine Mère était d'une beauté ravissance et toute céleste, et paraissait à l'âge de quinze ou seize ans. Cependant, les bras toujours étendus, je soupirais après elle. Alors, avec une grace ineffable, elle se tourna vers moi en souriant amoureusement e elle me baisa sans me dire mot. Puis elle se retourna vers son Fils, et continua de lui parler, ayant toujoure, ainsi qu'il me paraissait, quelque dessein sur moi. Elle se tourna une seconde fois, et me baisa derechel. Elle parla encore à son très-adorable File et me baisa pour la troisième fois. Ces douces caresses remplirent mon âme d'une onction toute céleste.

"La-desus je m'éveillai, reseentant encore en mon âme la suave influence de ces sainte baieers, et si transportée que peu s'en fallut que je ne courusse par le monastère pour le dire à checura de mes compagnes."

chacune de mes compagnes."

Cette vision prophétique demeurs longtemps un mystère pour la Mère de l'Incarnation. Mais elle eut pour effet d'accroître le sèle qu'elle avait toujours en pour le salut des âmés, et qui avait déterminé son choix en faveur de la règle des l'esulines.

"Après les caresses de la Sainte-Vierge, continue-t-elle, et l'onction que ces sacrès baisers laissèrent dans mon âme, mon caprit 'ut tout hors de lui, et vola par tout le monde pour cher-

er de fimes rachetées par le sang de Jésusrvangile, je me joignais a eux dans leur ministre pour aider ces ames abandonnées, et j'interdais en leur faveur, avec une sainte hardiesse, unrés du Père Rternel." rist. J'accompagnais partout les ouvriers de

de voyant privée du bonheur d'aller, dans les régions lointaines, féconder la vigne du Seigneur de ses aueurs et de son sang, elle épanchait sur les jeunes plantes, confiées à ses soins, le fleuve d'amour qui débordait de son cœur.

Jusqu'alors les grandes lumières qui lui avaient

communiquées d'en haut, toujours voilées que les ailes de l'obéissance et de l'humilité, ne rates intervalles. Mais l'exercice de ces nou-velles fonctions les fit éclater dans toute leur

Chacune de ses leçons offrait un spectacle que le ciel cut envié à la terre. Assise au milieu du cercle de ses jeunes disciples, comme jadis la Lère du Verbe présidant, dans le cénacle, le conseil des apôtres, elle disait son âme de séraphin devant set auditoire de vierges angéliques, altérées de es discours, et tenant toujours ouvert, avec une sainte avidité, le calice de leur cœur pour requeillir chacune de ses paroles. De ces livrees échappaient alors des flammes invisibles, dont les langues de feu, venant à se reposer sur leur front, communiquaient à leurs âmes les ardeurs de l'Esprit-Saint. Souvent au milieu de ses instructions, lorsque certains assages de l'Ecriture lai venaient à la bouche, elle se trouvait tout a coup hors d'elle-même et perdait la parole, subjuguée par le Dieu qui la possédait tout entière. Enlevée à toutes les choses de la terre, elle souffrait en silence les opérations célestes, juaqu'à ce que le dégagement de l'affuve mystérieuse lui eut rendu la liberté de rier. La pieuse assemblée demeurait immobuilt de respect et d'admiration, et attendait sans bruit qu'elle rédescendit du ciel pour reprendre l'intruction interrompue. Rien n'égalait énsuite la sura bondance et les merveilles de la doctrine, qu'elle venait de puiser aux sources mêmes de

Une nonrritude si excellente, offerte à des convives aussi bien préparés, ne pouvait manquer de produire les fruits les plus délicieux de prace et de bénédiction. Aussi vit-on un enthou-sisame inoul pour la perfection le propager, avec une rapidité électrique, part i sontes les novices, et même parmi les anciennes religieuses qui vensient souvent assister, à ses instructions, afin de s'édifier et de s'animer à la vertu. Toutes ces pieuses néophytes se pressaient autour de leur sublime institutrice, avec une ardeur qui croissait chaque jour, pour lui faire mille ques-tions sur la vie spirituelle, et la prier de leur découvrir quelques nouveaux trésors cachés dans son cœur. La Mère de l'Incarnation, de son côté, était ravie de pouvoir communiquer sa ferveur s

ces âmes affamées de Dieu; et puisait dans a charité expansive une nourriture toujours plus substantielle et plus savoureuse, à mesure qu'elle voyait croître l'empressement de sea chères disciples. Ce fut sur leurs presentes instances, qu'elle entreprit et compléte l'explication entière des Psaumes de David et du Cantique des Cantiques. Leur étonnement et leur enthousie ne connurent plus de bornes en entendant cette paraphrase inspirée où elle apporta une science une pénétration, une profondeur de vue incom parables, accompagnées de l'onction d'une so et d'une piété exquises.

Non contente de les sabreuver du lait le plus pur de la parole sacrée, la Mère de l'Incarnation composa pour leur usage un Catéchisme, qui selon le Père de Charlevoix, est peut-âire le meilleur qui existe en langue française. On peut assurer du moins, ajoutet-îl, qu'il n'en est point 9ì les vérités soient expliquées avec plus d'o-le, de précision et de netteté. Le choix est point on de la conde de l'appetention des passages de l'Equiture font bis voir que la Mère de l'Incarnation a, été une des personnes de son siècle qui sient mieux connu les Livres Saints. Tout y respire une mervel leuse simplicité, qui écarte cette dangerous curiosité, cause ordinaire de l'orguell, du liber tinage de l'esprit et de l'insensibilité du cour. On ne sait qu'admirer davantage dans cet opus onle, ou de la science et de l'exactitude absologique, ou du charme de la dévotion, dont il cout pénétré. Il fut imprimé en France, 1684, sous le titre de "L'École Chrétienne. Dès son apparition, toutes les ames pieness le savourérent avec délices, et placérent est auteur au rang des grands maîtres de la vie spiritualle

# CHAPITRE CINQUIEME

क्षात कर एता रोह राज्यार प्रकार है। यह विकास

Les disciples de la Mère de l'Incarnation.

Sous une telle direction, il n'est pas étourais que les élèves de la Mère de l'Incarnation fissen des progrès très-rapides dans les voies de la

Parmi ses nombreuses disciples, il en est o dant quelques unes qui s'attachèrent plus quoque lement à ses pas, et qui la snivirent de plus pr dans les sentiers du ciel. Gravissant à sa suit des derniers sommets de la perfection elle devinrent les modèles les plus illustres de l'ordin des Ursulines, en même temps que la ploin impérissable de notre Mère, et les plus riche diamante de sa couronne.

L'histoire a conservé entre autres le nom de l Mère Marie de la nativité, ange de bénédiction prévenue, des le berceau, de toutes les grâces la nature et du ciel; — à sept ans, faisant le voi de virginité au pied de l'autel de Marie, ou al passe, le même jour, sept heures consecut

yeu Mais He la

nisait dans at toujours plus mesure qu'elle le ses chères ntes instances ication entiere ique des Canenthonsias ntendant cette de vue incom tion d'une foi

du lait le plus e l'Incarnation téchisme, qui at peut être le ançaise. On qu'il n'en est Le choix e riture font bien a été une des e une merveil te dangereuse rgueil, du liber-lité du cour, dans cet opus on, dont il est en France, en Christienne, mes pieuses l rent son autour vie spirituelle.

men mer teint ein

it pas étoman arnation fissent se voise de le

is your at sayou

il en est copen ent plus en nt de plus pre ent a en en erfection, el tres de l'a que la gloin es plus riche

s le nom de l faisant le vo Marie, ou all docure, et seul capable de calmer les noires fureum de son père, autre Saul, que d'aux-ses douleurs jettent dans des accès de frénésie;—trouvant toutes ses délices à excrifier ses joies enfantines pour converser à l'écart avec son céleste époux.

Surprise un jour dans ce précieux colloque ar ees compagnes, qui la croyaient éprise d'un mour terrestre, elle leur répond, l'œil au ciel, artese en cour, comme son angélique patronne, le douce martyre Agnès : "Mon fiancé est d'une e et d'une beauté parfaite; il est riche, noble, ant et incomparable en toutes perfections. Déjà d'a set assuré de mon occur; à lui seul je me confe, à lui seul je garde ma foi. Son amour, à lui, est chaste; ses careases sont pures; et se, flancée ne dépose jamais sa couronne virginale. Il a placé un signe sur mon front, pour que je ne reconnaisse pas d'autre fiancé que lui. Il m'a parée de magnifiques joyaux; l'a entouré de pierres précieuses et mon bras mon cou, il a suspendu à mes oreilles des perles d'une beauté inestimable, et il a retenu ma foi en me mettant au doigt l'anneau des fiançailles. J'ai aspiré le lait et le miel de ses lèvres; et la nourpre de son sang a coloré mes joues. Déjà il fait retentir à mes oreilles ses harmonique coords, et ce que j'ai si longtemps désiré, je le cis; ce que j'ai si ardemment cepéré, je le and; je me sens déjà unie à celui que j'ai ma de toute la dévotion de mon cœur. 1

ima de toute la devotion de mon cour.

En effet, cette ange ne tarda pas à prendre
en vol vera les hauteurs sereines du cloître.

Descendante des seigneurs de Béruries, l'une des
imilles les plus prissantes de la Touraine, elle
est pu aspirer à de nobles alliances; mais ce
est pu aspirer à de nobles alliances; mais ce
esteur prédectiné ne soupirait qu'aprèc les joies
férmelles, et foulait aux pieds le monde, ses
miroitantes illusions, sa fascination, ses triomplies

miroitantes illusions, cafascination, ses triomphes sphemères et ses décevantes ivresses.

Rous le voile des vierges, Dieu lui avait prépara un guide digne de sa piété. La Mère de l'Incarastion lui tend la main et l'initie aux mystères de l'amour divis. Bientôt elle devient l'imitation de la parfaite de ses vertus et de son zèle apostolique, que lorsqu'il s'agira de choisir une compagné. À sa maît esse, au moment de son dans le Nouvelle-France, tout le monde jettera les veux sur alle.

s yeux sur elle. Mais la Provillence avait des vues différentes; Alle la destinait à répandre la ferveur et l'amour de la vie parfaite dans les divers monastères de son ordre. Après avoir été maîtresse des novices aux Ursulines de Louhes, elle fut élus supérieure à Tours, puis à Amboise et à Mentrichard, d'où elle revint occuper de nouvelles charges au monastère de Tours. "Son union avec Dieu

en prière :- à doure ans, déjà maîtresse des létait si parfaite, dit un historien de an vie, que les objets de la nature, loin de l'en distraire, ne faisaient que la rendre plus intime. La beauté d'une fleur, le vol de oiseaux, le tremblement d'une feuille et mille autres petites choses à quoi on ne pense presque jamais, lui causaient des transports d'amour incroyables. En regardant N'admirez-vous pas comme cet oiseau ne met le pied à terre que pour prendre en passant les nécessités de la vie, et s'élève aussitét dans son élément? Ne vous semble-til pas que ces petits habitants de l'air nous convient à voler au ciel et à ne toucher la terre que des extrémités du pied ?"

Six mois avant sa mort, elle avait prédit sa fin prochaine à son amie intime la Mère Angélique de la Conception; et s'endormit dans les bras de Celui qui avait ravi ron cœur.

Nous venons de nommer la Mère Angélique de la Conception, son émule en sainteté. Disciple comme elle de la Mère de l'Incarnatic ... comme elle aussi elle doit revivre dans nos éloges.

Issue d'une des plus illustres maisons de France, Isabelle de la Raume le Blanc de la Vallière passa presque immédiatement des bras de sa mère dans les bras du Seigneur. Ses parents remarquèrent en elle une vertu si précoce, qu'ils la confièrent, tout enfert, aux Ursus lines de Tours, où elle fut élevée sur les genous même de la Mère de l'Incarnation. Dès le pre mier coup d'œil, cette sainte femme s,vait diviné dans ce cœur un vase d'élection déjà tout chargé d'une luxuriante floraison, qui promettait. les plus beaux fruit-, et depuis ce jour elle avait aimé son âme de la plus pure affection. A peine âgée de douze ou treize ans, la jeune

enfant avait sollicité, avec de si vives instance le voile des novices, que la supérieure consentit enfin à la revêtir du saint habit. Les bonnes mères souriaient d'aise et s'extasiaient en voyant sous son gracieux costume, cette petite religieu en miniature. Elle recut, le jour de sa vêtu le nom d'Angélique de la Conception, qui convenait parfaitement à son innocence et à charmes intérieurs et même extérieurs, car elle était d'une beauté si ravissante que ses compagnes dissient tout bas que les anges accouraient sur son passage et soulevaient son voile pour cou templer sur sa figure le plus splendide rettet de leur créateur. "Elle ressemblait, ajoute son naif historien, à ces belles images de la Sainte-

Vierge du'on voit dépeintes dans les tableaux."

Mais la jeune novice avait un souverain mépris
pour ces grâces éphémères, causes de tant de
malheurs et de chutes, et dont elle devau hientôt
voir un éclatant et douloureux exemple au sein même de sa famille s. Sachant que l'Epone. céleste se complaît uniquement dans la beauté

ico do seinto Aguès.—Voir anui Dom Claud

<sup>1.</sup> Dom Claude Martin. 2. Madamé de la Vallère.

de l'âme, elle résolut de détruire d'un seul coupcette parure jugitive qui pouvait la perdre. Elle se frotta le visage avec des linges bralante, et par j'int ainsi à ternir le lustre éblouissant de son teints

Un seul trait fera voir jusqu'à quel point elle suivit de près dans la vertu son illustre modèle. Par esprit de pauvreté, jamais elle ne voulut avoir, dans sa chambre, ni horlòge, ni montre, pour régler les heures de see exercices de piété; et l'opulente héritière de la noble famille des De la Vallière n'avait d'autre moyen, pour diviser on temps, qu'une vieille bouteille remplie d'eau, qui lui servait de clersydre d'un nouveau genre, dique de son humilité. L'eau découlait par un peut tuyau dans un autre vase, sur lequel elle avait fait de légères incisions, qui lui indiquaient

les quarts-d'heure et les demi-heures.

Un jour qu'elle était descendue au jardin pour presidre la récréation avec le reste de la communauté, elle se retira à l'écart avec une de ses compagnes, afin de s'entretenir à loisir sur la spiritualité. Peudant qu'elles étaient assises toutes deux à l'ombre des charmilles, la conversation tomba sur les opérations de la grâce dans une âme fidèle. Tout-à-coup son interlocutrice remarqua qu'elle ne parlait plus; et se tournant vers elle, elle l'aperçut, le visage animé du plus vir incarnat, et les joues baignées de larmes. Elle était en extase. "Il était évident, ajoute autreur de sa vie, qu'elle éprouvait en elle-même les opérations de la grâce dont elle venait de parler avec tant d'ardeur; et c'est ce qui fit éclater au travers de son visage, comme au travers de son visage, comme au travers d'un crystal transparent, la lumière sainte dont elle était intérieurement éclairée."

En ce tempe là venait de naître, dans sa famille, une enfant qui était destinée à devenir à jamais célèbre par d'éclatantes faiblesses et par des regentirs plue éclatante encore, dont l'existence dyait présenter toutes les extrémités des fragi-

equi allait coûterà sa vertueuse tante bien des années de larmes et de sacrifices. C'était cette touchante Duchesse de la Vallière, "dont la des-

tinée sera l'éternel attendrissement de l'histoire."
La beauté semblait héréditaire dans cette noble famille, et ce fut sou malheur. Jetée, au matin de la vie, à l'heure des éblouissements de la première jeunesse, au milieu de la cour la plus brillante de l'univers, entourée de toutes les séductions d'une société enchanteresse, livrée à tous les enivrements des plaisirs, et fascinée par de royales tendresses, selle n'eut pas asses de forces pour se préserver contre de si dangereux seueils. Sa frele nacelle, conduite par une main fable et inexpérimentée, fit un triste naufrage, et la jeune âme qu'elle portait sombra dans le gouire qui tourbillonnaît aous ses pieds. Pendant combien d'années la Mère Angélique de la Conception pleura sur les égarements de sa nièce infortunée! Que de vœux, de gémissements, de

supplications, de pénitences elle offrit de cier pour le retour de cette enfant prodigue! Elle y employa même le crédit auprès de Dieu de souancienne amie et muftresse, la Mère de l'Incurnation; qui, pour la consoler, lu scrivit des Ursulines de Québec, la réponse suivante:

"Mon intime Mère,

"Tous vos proches me sont chers, et le sujet "qui vous afflige, m'afflige auest. J'en si es "connaissance jusque dans cetts extremité du "monde, et je vous dirai que nous avons entre pris, l'espace de dix semaines, de grandes "dévotions et de grandes pénitences en l'hou neur de la passion de Notre-Beigneur, afin qu'il "plût à sa bonté d'y mettre ordre et d'opèrer le "salut de celle que vous savez. Indépendamment de toute cela, j'ai encore en mon particulier "l'affaire fort à cœur. Consolez-vous, mon intime mère, en cette pesante croix."

Il est peu de personnes en Canada qui somcoment que Madame de la Vallière ait di queque part de sa conversion aux ferventes prierei des Ursulines et des âmes pienses de Québec, et que dans le temps que Bossuet adressait à l'illustre pécheresse ses immortelles extiortations; les innocentes supplications des jeunes Canadiemes de la Nouvelle-France faisaient descendre d'en haut sur sa forte parole des grâces de

an manufaci

L'imagination trouvede singulières joules nous d'as ces rapprochements inattendus aurtout lorsqu'ils se relient à des événements si fameux, à des noms si illustres, à des mémoires at tou-

chantes.

Cependant les prières de la Mère Angélique et de ses amies n'avaient pu encore armoner à discreyales attaches ce cœur si bien fait pour le cicli Vainement elle s'ôtait offarte à Dieu en violities d'expiation, prête à souffrir toute en vie pour le conversion de sa nièce ; les anuées s'écoulaient sans mettre un terme à ce grand scandale. Madame de la Vallière était ébraniée, mais non renversée. Enfin son hérolque tante voulut donner à Dieu es sa faveur la dernière marque de charité dont une créature soit capable: "Modame de la Vallière était ébranière marque de charité dont une créature soit capable: "Modame de la Vallière était ébranière marque de charité dont une créature soit capable: "Modame de convenier mes jours, pourva que vous leif accordies une telle grâce de conversion, qu'elle abardonne entièrement le monde, et ar consider à vous dans un cloître."

Tant de générosité toucha enfin le court de Dieu; il agréa son sacrifice. Aussitét l'os vis Madame de la Valhère, dont la volonté avait été jusqu'alors si chancelante entre le devoir et son faible court, prendre une résolution si culme es énergique, qu'en présence d'un tel changement Bossuet s'écrie tout confondu! "Je paris ét elle fait. J'ai les discours et elle à les curres quand je considère ces choses, j'entre dans le désir de me taire et de me cacher, et je na pro-

Les a de venir la résolution le mais ce

En effe pelle des tacles les

C'était sœur Lou demandé la cour de cour de cour de cour de cour de course la reine tuaire, su selon l'exp la parole l'âme ne polel. 1

tout est gr coupables fond de le foi profond avait pas dans as far d'un cloîts mains san pour le cou

Ici c'est premier an lère Angi leureuse n no, et la d

Maie de reuse Mère munication de vie, i son estime de Saint-Jo qui seule de choisie por fondementa Mouvelle-Ptons ces tes la mort.

mas dor lans le cou que l'indique lonner plu les vertus.

A. Ponjoui stinds les pri Manus sur le init an ofer ne! Elle y Dieu de sou de l'Inc ante

et le sujet wous entrede grand es en l'hor ur, afinqu'il t d'opérer 🕨 endamment particulier -vous, mon Z. 11

da qui soup ait du quel-entes prières le Québec, el adressait exhortations eunes Can ent descendr e grâties d

e jouleenno lus; surtoud to oi fameuz, moires at tou

Angelique et pour le del vie pour la s'écoulaises ad scandale. nière marque able: "Mon vie pour li consens que ue vous l sion, qu'elle

sitôt l'on vit nté svait été ai calme les œuvres atre dans le et je ne pro once pas un seul mot où je ne croie prononcer

condamaston.
Lies amies de la Mère Augélique se hâtèrent
venir lui annoncer cette heureuse ne avelle et lution que sa nièce venait de prendre de nitter le monde : "Dieu soit béni, s'écria t-elle, ais cela n'arrivera qu'après ma mort.

En effet, trois mois après son décès, la chaelle des Carmélites de Paris offrait un des specdes les plus attendrissants que la terre ait

C'était Madame de la Vallière, désormais ceur Louise de la Miséricorde, qui, après avoir demandé pardon à la reine, en présence de toute la cour de Louis XIV, venait à ving-neuf ans, g'énsevelir vivante dans le sépulcre du cloître. La reine elle-même voulut & le le drap mor-tuaire, sur la jeune pénitente, dont l'âme,— selbi l'expression de Bossuet, qui seul peut égaler la parole humaine aux grandes choses,—dont l'âme ne pouvait plus respirer que du côté du clal.

On se demande pourquoi, dans ce siècle où tout est grand, même le crime, les plus grands oupables trouvent toujours quelque repentir au bud de leurs cours? Ah! c'est qu'outre cette foi profonde que rien ne pouvait déraciner, il n'y avait pes un seul de ces pécheurs, qui n'eût, dans as famille quelqu'âme pure, cachée au sein d'un cloître, occupée sans cesse à élever des mains sans tache vers le ciel, et à intercéder

ur le coupable.

Ici c'est la Mère de l'Incarnation qui tient le remier anneau de cette chaîne invisible, dont la tère Angilique ( Jaça le cœur et l'âme de son heureuse nièce, qui la soutint au-deseus de l'abî-me, et la déposa enfin aux rivages éternels. Mais de toutes les disciples de notre bienheu-

reuse Mère, nulle n'a reçu une plus intime com-munication de son esprit, n'a vécu davantage de sa vie, n'a occupé une plus large part dans son estime et son affection, que la Mère Marie de Saint-Joseph (Mile. de la Troche Savonnières) qui seule de toutes ses sœurs ent l'honneur d'être ie pour aller poser avec elle les premiers ents de l'œuvre des Ursulines dans la cuvelle France, qui fut la fidèle compagne de s see tenvaux, et ne s'est séparée d'elle qu'à

Mais comme son nom doit bientôt reparaître ans le cours de cette histoire, nous ne ferons ne l'indiquer ici en passant, nous réservant de conner plus tard quolques détails sur se vie et

## CHAPITRE SIXTÈME

Elle receit l'explication de se vision sur le Canada

Cependar la divine providence, en fournissant à la Mère de l'Incarnation l'occasion de développer son zèle pour le salut des âmes, dans l'exercice de sa charge de maîtresse des novices. l'acheminait graduellement vers le but final de toute son existence. Vers l'âge de trente quatre ou trente cinq ans, elle ressentit de nouvelles saillies de cet esprit apostolique qui transportait son ame jusqu'aux extrémilés de la terre, et lui faisait accompagner les ouvriers de l'Evangile dans toutes leurs prédications. A la : 1e de tant d'âmes infortunées que le démon arrachait au domaine de son divin Maître, elle tombait dans des langueurs extrêmes. "J'embrassais, dit-elle, ces pauvres âmes, et je ne cessais de presser le Père Eternel, par une amoureureuse activité, d'avoir pitié de leur égarement.

"Par une lumière qui était infuse dans mon âme, je voyais clairement et comme en plein jour, le sena des passages de l'Ecriture Sainte, qui parlent du souverain pouvoir que le Per Eternel a donné au Verbe incarné sur tous le hommes, et ce que le Saint-Esprit dit de lui. hommes, et ce que le Saint-Esprit dit de lui. Ce grand jour, qui me découvrait tant de merveilles embrasait mon âme d'un amour qui me consu mait. Il est juste, Pere souverain, m'écriais-je que mon Epoux soit le maître de toutes le nations. Donnez-moi donc une voix reser paissante pour être entendue des extrémités de la terre, et pour publier partout qu'il est digne de

régner dans tous les cœurs.

'Més désirs et mes gémissements comme autant de flèches embrasées, allaient percer les cieux. Transportée en esprit parmi les âmes, qui ne connaissait pas Jésus-Christ, je lui rendeis pour elles les hommages qu'elles lui doivent; je les embraissais, et je les voulais tous concentrer pour les plonger dans le sang précieux de cet adorable Seigneur.

"Cependant une lumière intérieure me faienit voir qu'il me manquait quelque chose pour être exaucée. Alors je me consumais à ses pieds; et je m'abimais au centre de ma bassesse et de mon néant, afin qu'il plût à sa divine bonté de mettre en moi ce qui me manquait encore. Alors i'expérimentai une nouvelle infusion de la grace: un rayon divin se répandit dans mon âme, e en même temps ces paroles me furent dites; Demande-moi par le cour de Jésus, mon très-

aimable File; c'est par lui que je t'exaucerai.

"Dès ce moment, je me sentis si étroitement unie au cœur de l'éaus, que je ne parlais et ne respirais que par lui."

Ce fut vers l'année 1635 que la Mère de l'In-

carnation entra dans cette nouvelle phase de la

A. Poniculat, Lettres our Bossus, où se trouvent ré-inés les principaux passages des lettres de l'évêque de caux sur la conversion de Madame de la Vallière.

Un feu ai dévorant ne pouvait longtemps meurer secret; aussi éclata-til bientôt au lahors. Il fit une telle impression sur elle qu'elle parut entièrement changée. Communiquant ses ardeurs à tous ses sens, et pénétrant jusque dans la moelle de ses os, cette flamme réduisit son corps dans un tel état d'exténuation et de maigreur qu'elle ne fut bientôt plus qu'un squelette vivant; en sorte qu'elle pouvait dire en toute vérité, comme le Psalmiste: L'ardeur de mon zèle m'a consumé. (Ps. 118.)

Son directeur, appréhendant pour ses jours, lui ordonna de se distraire autant qu'il lui serait possible. Elle fit tous ses efforts pour lui obéir; mais ce fut en vain, et il fallut l'abandonner à la conduite de Celui qui seul tient entre ses mains

a vie et la mort.

Cependant l'heure approchait où Dieu allait rompre le sceau des énigmes, dont il avait jus-qu'alors voilé ses desseine sur elle. Sa vocation pour le Canada allait se dessiner clairement.

Dès son entrée aux Ureulines, un scoret pres-sentiment lui avait dit qu'elle n'y était qu'en passant, et comme un dépêt que Dicu réclamerait à son jour. Elle repoussait toujours cette idée, dans la crainte que ce ne fût un piège de natan; mais comme cette pensée revenait sans cesse, elle se vit obligée de s'abandonner, sans examen, entre les bras du Seigneur, ne demandant

que l'accomplissement de sa volonté.

Les Ursulines, de feur côté, ne tardérent pas à remarquer en elle quelque chose d'extraordinaire qui leur faisait dire que Dieu l'appellerait bientôt ailleurs, et qu'elle ne mourrait pas dans leurs

monastère.

Son directeur était alors le Père Jacques Dinet, recteur du collége des Jésuites de Tours, qui fut, peu de temps après, appelé à la cour de Louis LIII, où il devint confesseur du roi.

Un jour que la Mère de l'Incarnation lui faisait part de son amour pour l'apoetolat, et lui racon-tait le songe mystériex qu'elle avait en à ce sujet, le Père lui dit qu'il n'y avait rien en cela qui ne fit très-possible, et que probablement le Canada était le pays qui lui avait été montré en songe. A cette révélation inattendue, la Mère de l'Incarnation tomba des nues; car jamais elle n'avait entendu parler du Canada, et il ne lui était pas venu un seul instant à l'esprit qu'elle dût jamais contribuer à la conversion des infidèles autrement que par ses vœux et ses prières. A quelques jours de là, étant au chœur en

oraison, elle fut ravie en extase, et la vision qu'elle avait eue en songe lui fut représentée de nouveau avec les mêmes circonstances; et elle entendit une voix qui lui dit: "C'est le Canada que je t'ai fait voir, et il faut que tu ailles y onder une maison en l'honneur de Jésus et de

4 Ces paroles, qui portaient esprit et vie dans mon âme, continue la servira de Dieu, la réduiairent dans un anéantimement indigible. J'eus

néanmoins asses de force pour rénondré : Dieu éternel! vous pouves tout, et moi je i puis rien. Mais aidez-moi, me voils prête. Di ce moment et sans aucune réflexion, ma volo fut unie à Dieu; d'où s'ensuivit une exta amoureuse, dans laquelle cette infinie bonté n fit des caresses, qu'aucune langue humaine a saurait exprimer.

"Je ne vis plus ensuite d'autre pays pour me que le Canada; et mes courses ordinaires étales

parmi les sauvages, avec les missionnaires."
Sur ces entrefaites, la Mère de l'Incarnation recut du Père Poncet de la Rivière, missionnaire de la Compagnie de Jésus qu'elle ne connaissait pas, une lettre accompagnée d'une Relation des Missions du Canada. Ce saint religieux, qui a arrosé et fécondé les sillons de la Nouvelle-France de ses sueurs et de son sang, rendait compte à notre Mère de sa vocation pour ces missions. Et quoiqu'il n'eût pu être instruit par auonne voie humaine de ses élans pour l'apostolat, il lui envoya en même temps comme symbole d'invitation un petit bourdon qu'il avait apporté de Notre-Dame de Lorette.

"Je vous envoie, écrivait-il, ce bourdon pour vous convier d'aller servir Dieu dans la Nouvelle

France.

La Mère de l'Incarnation fut ravie de cette invitation; néanmoins elle n'osa y répondre autrement que par de vagues remerciments, tant cette entreprise lui paraissait au dessua de con-forces et de sa condition.

Mais tandis qu'elle ne songeait qu'à bien s'as-surer de la volonté de Dieu, et à se mettre en état de l'exécuter, la providence ménageait à son insu les moyens de faire réussir les desceins

qu'elle avait aur elle.

## CHAPITRE SEPTIÈME

#### Madame de la Politica

Sur la frontière méridionale de la Norme au sein d'une vaste et fertile plaine, entourée d côteaux gracieusement ondulée et couronnée d bocages pittoresques qui forment au loin de horizone "faits à souhait pour le plaint de yeux," s'élève la ville d'Alençon, qui faissi jadis partie de la visille America. jadis partie de la vieille Armorique, et dont le nom rappelle un souvenir qui sera éternellement cher à tous les oœurs canadiens. Car c'est dans ses murs que naquit, en 1603, Madasse de la Peltrie, l'héroïque fondatrice des Urantines d

Marie Madeleine de Chauvigny était allée pai sa double origine, paternelle et maternelle, à la haute noblesse de Normandie. Son père, M. de

Aussi ( matur at les l ovavre: o plia

Mile, d fit des toutes ! ette é On voi parven educati Aux

ont le

Une l'indice fata bi vie religeut vou et toute pour au Dette b du dir-plus b yeux de Mais

comme e la l'une n voulait oméd

<sup>1.</sup> Le P. de Charlevoix.

la prête. Des n, ma volonte it une extant inie bonté n humaine h

pays pour mot linaires étaiest ionnaires. " l'Incarnatio missionnair ne connaissait

e Relation des eligieux, qui 🕏 ouvelle-France nduit compte a it par aucune apostolat, il lui symbole d'invi-

ait apporté de boundon posts na la Nouvelle

ravie de celta as y répondre perciments, tant dennia de

qu'à bien s'asce menageait à

TEALE

la Normi ine, entourée d et couronnée de nt au loin de r le plaisir des con, qui faisai que, et don Car c'est da Tunalines de

y était allés m maternelle, & la Son père, M. de

Chervigny, seigneur de Vanbougon, joignait à l'éclat de la naissance celui de la fortune; mais il se faissit encore plus remarquer par ses émissance vertus que par ces avantages naturels; andis que sou épouse ne lui était inférieure ni pour la naissance, ni pour la piété. Il n'épargaèrent rien pour jeter, dès le bereesu, dans 'Ame de leur enfant les premiers germes de cette haute vertu dont l'éclat devait plus tard illuminer Nouveau-Monde. La jeune fille ne tarda pas réaliser leurs plus flatteuses espérances; car à mesure qu'elle croissait en âge, elle croissait anssi en grâce et en vertus. Une eagesse et une maturité précoces lni faisaient dédaigner les jeux et les hochets de l'enfance pour s'appliquer aux ceavres de piété. Plus d'une fois on la surprit osavres de piété. Plus a une lois en paternel de château paternel pour aller porter aux pauves du voisinage quelpour aller porter aux pauvres du voisinesse qu'aumône, qu'elle cachait soigneusement dans les plis de ses vêtements.

Ce fut sous les regards maternels même, que Mile. de Chauvigny reçut son éducation. Élle y toutes les connaissances qu'exigeait la société de cetté époque pour les personnes de son rang.
On voit par des fragments de ses lettres, qui sont
parvenus jusqu'à nous, qu'elle possédait une
education parfaite.

estis époque enchanteresse de la vie où l'horizon du monde, entrevu dans le lointain et à demiile. fait priroiter aux regards mille trompeuses llusione, elle n'eut jamais que du mépris pour les vaines joies du siècle. Loin de rechercher cette admiration si naturelle aux personnes de n sexe, son unique désir était de plaire à Celui ont le regard invisible avait le premier ravi son

Une vertu si solide, dans un âge si tendre, était l'Indice d'une vocation privilégiée, qui se mani-acta bientôt par un attrait irrésistible pour la vie religieuse. A peine âgée de seize aus, elle ent voulu déjà tourner le dos à cette voie riante et toute semée de fleurs qui s'offrait devant elle, ur suivre les austères sentiers de la solitude. lette belle société française dont sa haute nais-Dette belle cocietà française dont sa naute mas-nance lui cuvrait toutes les portes, cette société du dix-esptième siècle qui éclipse les phases les plus brillantes de l'histoire, n'avait pas à ses yeux de charmes comparables à ceux du cloître. Mais Dieu avait d'autres vues sur elle; et comme il la destinait à devenir la coopératrice de la Mère de l'Incarnation, il ne permit ni à l'autre de ces deux femmes, par qui il

Tune ni à l'autre de ces deux femmes, par qui il youlait opérer de grandes choses, d'embrasser immédiatement un genre de vie qui aurait privé la première des grands biens, la seconde de la connaissance des affaires et de l'expérience qui leur étaient nécessaires pour exécuter l'œuvre qu'il devait leur confier.

Der que la jeune Madeleine eut manifesté ses ous pour la vie monastique, ses parents,

qui jusque-là avaient toujours favorisé ses pieuses inclinations, y mirent un obstacle invincible 11 de Vaubougon, son père, n'ayant point en de-fils de son mariage, voyait, avec amertunes, s'éteindre avec iui le nom illustre de Chanvigny. Il voulait du moins que sa fille perpétuat dans le siècle le souvenir de la gloire et des vertus de si ancêtres. La fierté paternelle lui fit alors ma connaître la voix du ciel, et il résolut, avec son épouse, de mettre tout en œuvre pour distraire sa fille de sa résolution.

Un soir, après le départ d'une brillante réunion. qu'ils avaient invitée pour célébrer le dix-septième anniversaire de sa naissance, et où ils avaient épuisé tous les trésors de leur tendresse; ils la prirent à l'écart et essayèrent de lui persua qu'une personne vertueuse, même au milieu de cercles les plus enjoués, pouvait faire plus de bien, par ses exemples, que la religieuse la plus austère, retirée au fond de sa cellule, unique témoin de ses veilles et de ses macérations.

Ce raisonnement spécieux était le seul qui pût faire quelque impression sur l'esprit de Mile. de

Chauvigny.

Dès qu'elle fut restée seule dans sa chambre, après le départ de ses parents, elle en fit le sujet d'un long et sérieu examen. Proeternée au pied de son crucifix, longiem, s elle pleura et pria

en implorant les lumières du ciel.

"O mon Dieu! s'écria-t elle enfin au milieu de ses angoisses et de ses sanglots, est-il dono possible que je sois condamnée à opérer mon-salut au milieu de tous les dangers du monde l' Mon père veut désormais que j'assiste à la chasse et à l'opéra; et pendant les longues heures que je perdrai à ces amusements, il me faudra vous oublier, 6 mon Dieu I vous qui avez songes a moi de toute éternité! Non, je ne puis oublier votre présence pour celle des créatures.

Puis après quelques instants de profonde ré-flexion : "Oui, continue-t-elle avec enthousiasme, j'irai à la prochaine abbaye, et je demanderai mon admission pour quelques jours, afin d'y faire la retraite au commencement du carême ; et lorsque j'y serai, je tâcherai d'y rester!"

Après avoir pris cette soudaine détermination Mile. de Chauvigny se releva toute comolés, s'endormit le cour léger et plein d'espérance

Le lendemain, aux premiers rayons du soleil, elle était sur la route de l'abbaye, et gravissait, quelques heures après, les degrés du parloir. Après avoir obtenu son admission sans difficulté, elle écrivit à ses parents pour leur demander l'autorisation d'y séjourner pendant quelques

Des que la voiture qui l'avait amende fut de retour au château, et que la nouvelle de son absence cut été annoncée, tout fut en émoi dans la famille. Mais nul ne ressentit plus violen ment ce choc que M. de Chauvigny; sa surpr et son mécontentement furent extrêmes. Sur le champ, il ordonna de préparez sa voiture; et

près avoir expédié des lettres d'invitation à ses inte pour le soir même, il s'éloigne repidement in château, accompagné de Madame de Chaules tourelles de l'abbaye se dessinèrent biestôt

ins le lointain, et peu d'instants après, la voiture anchiesait les barrières du monnetère.

L'abbasee, qui était parente éloiguée de M. de Chauvigny et qui connaissait son attachement if pour se fills, ne fut nullement surprise de cette soudaine arrivée. Elle l'accueillit, le aguire sur les lèvres, en lui disant que sa fille teit venue ches elle que pour suivre les

En entendant parler de vœu, M. de Chauvigny

e se posséda plus d'indignation:
"Jamais, s'écria-t-il, ma fille ne fera ni n'accomplira de vœu ici, tant que j'aurai un souffle de viel... Rendez-moi mon enfant," poursuivit il d'une voix toute tremblante de colère.

En ce moment, Mile. de Chauvigny entra dans le pacloir, et se précipita tout en larmes aux pieds de son père, en le suppliant de lui pardonner ea

Toute la tendresse paternelle de M. de Chauigny se réveilla en apercevant sa fille bien-aimée: il la releva en l'embrassant, et, tandis que Madame de Chauvigny intimidée par la scène qui vensit de se passer, pleurait à l'écart en silence, il adressa à sa fille les plus tendres reproches :

Que vous avons-nous donc fait, ma chère enfant, pour nous abandonner ainsi? Est ce donc our vons un si grand sacrifice que de demeurer avec nous, du moins jusqu'à ce que vous nous avez fermé les yeux? Alors vous serez libre, et

your pourrez faire votre choix."

En progonçant ces paroles, il l'entraîna doucement hors de l'appartement, suivi par Madame de Chauvigny. En un instant, ils furent tous montés en voiture, et l'abbaye était déjà hors de rue que la jeune fille n'avait pu proférer une

squie parole pour se défendre.

Un nombreux cerole d'amia attendait le père triomphant, à son arrivée au château, pour le félicitar de son heureux succès; la soirée se passa en fêtes et en réjouissances. Une seule sonne se retira, cette nuit-là, le cœur triste et désojé: c'était Mile. de Chauvigny qui comprenait maintenant plus clairement que jamais les intentions de son père sur elle ; car il venait de lui dire, en la quittant, de se préparer, pour le lendemain, à l'accompagner dans une partie de chasse.

Madeleine, lui dit-il au retour de cette prosensde: avez-vous remarqué ce beau jeune homme qui montait son cheval avec tant de grace en avant de nous?" Et sans attendre sa réponse : "C'est de tous mes amis, a jouta-t-il, celui que j'estime le plus; et j'espère qu'avant peu vous partegeres le même sentiment." Mile de Cheuvigny comprit per ces paroles

que le chevalier Charles de Grivel de la Poltrie issue de la maison de Tounois, était l'époux que ses parents lui destinaient. En vain protesta t-elle par ses larmes et ses supplications, en vain allégua-t-elle sa jeunesse et son inexpérience, il furent inexorables; et tout es qu'elle put obtants fut un délai de quelques jours.

Dans des angoisses, elle eut recours à le prièse, et offrit à Dieu en sacrifice le bonhour qu'ella avait rêvé de pouvoir bientôt se consacrer à lui seul. Cette offrande fut agréable au Seigneur; car, dès lors, il lui donna l'assurance gu'un jour

elle lui appartiendrait sans partage.
Fortifice par cette voix intérieure, elle se ses mit aux ordres de son père, et offrit sa main

M. de la Peltrie.

L'époux, du reste, que ses parents lui avaient choisi était digne de sa piété et de son amous. Pendant tout le temps que dura leur union, il n'eut pour elle que la tendresse le plus délicate, mélée d'un profond respect que lui inspirait sa rare vertu. Elle, de son côté, aut si bien orner son âme de toutes les qualités de la vraie épouse chrétieune, que son mari ne cessait de répéter qu'il ne formait plus qu'un seul vou sur le terre. celui de vivre longtempe, afin de jouir du bonheur dont elle était pour lui l'ange visible.

Mais la providence en avait décidé autrement car après cinq ans de cette union inaltérable, M. de la Peltrie fut enlevé subitement à la fleur de l'âge. Le Elle n'avait eu de son mariage qu'un seule fille qui n'avait vu le jour que pour aller augmenter le nombre des prédestinés.

Restée veuve et sans famille à vingt-deux ans elle sentit renaître en elle le désir de se consecrer entièrement à Dieu dans la vie religieuse; c pour se préparer à cette vocation sublime, elle fit de sa maison une espèce de couvent et d'hospioe, où elle recevait les pauvres et les malades avec une charité digne des premiers siècles de l'église.

Cependant elle était partagée entre le déair de renoucer à tout pour Jésus-Christ, et celui d'em-ployer l'immence fortune dont elle jouissait, au soulagement des misères spirituelles et corporalles du prochain, pour lesquelles Dieu lui avait donas une tendre compassion. Sa charité se portait de préférence vers les sauvages du Canada, où la France venait d'établir une colonie, et que les Pères de la Compagnie de Jésus avaient commencé d'évangéliser.

Le Père Le Jeune, supérieur des Jésuites dans la Nouvelle-France, venait de publice à cette époque une Relation des Missions du Canade. If y invitait fortement toutes les personnes pieuses à concourir, selon leurs moyens, à la conversion des anuvages; et il terminait ses pressantes exhoristions par ces paroles touchantes:

"Hélasi ne se trouvera til pas quelque bonne et vertueuse Dame qui veuille venir en ce pays

on d Mai

Déj our nastère que po alle to médeci sapoir

on der

termine pour l'e Deux r vot, réc une ég peine dans w grand EQUVS. Oyant la la pe ui avoi

"Où e allée au ainsi: Sourian ne com Arrac olle ne s tons sió

<sup>1.</sup> Life of Madama de la Peltrie.

de la Polisia en vain all périence, ils

re à la prière, nhour qu'elle nancrer à lui au Seigneur; ee dring join

re, elle se aque frit sa main à

ote lui exeiepi de son amos leur union, il plus délicate ui inspirait sa si bien ozner a vraie épouse sait de répéter eu sur la terre. uir du honheur ble.

dé autrement ; inaltérable, M. t à la fleur de ariage qu'un que pour aller

ringt-deux ans. de se consacre religieuse; n aublime, elle avent et d'hoset les malades iers siècles de

ntre le désir de et celui d'em-le jouissait en es et corporelles lui aveit donné rité se portait du Canada, où onie, et que les a avaient com-

s Jesuites dans publier à cette us du Canada. rsonnes pieuses à la conversion ses pressentes antes: quelque bonne

enir en ce pays

cour requeillir le sang de Jéres-Christ, en ins-ruisant les petites filles sanvages? Ces paroles étant tombées sous les yeux de l'édame de la Peltrie, elle pénétrèrent son Ame rune telle andeur apostolique, que "depuis ce amps, "ajoute la Mère de l'Incarnation, "son versit fuit plus en Caracte qu'ac alle mame."

amps, "ajoute is Mère de l'Incarnation, "aon aprit fut plus en Canada qu'en elle-même." Cependant comme elle voulait avant tout faire à qui pouvait le plus centribuer à la gloire de lieu, elle consulta des personnes doctes et de rande vertu, leur exposa les sentiments de son our avec une entière sincârité, et leur mit entre mains un papier où elle avait écrit tout ce Dieu lui avait inspiré à ce sujet.

Tous d'une voix unanime lui déclarèrent que sa vocation avait tous les caractères d'une mis-sion divine, et qu'elle ne devait pas différer de nivre la voix de Dieu. 1

fais bien des croix devaient l'assaillir et purison âme de toute attache terrestre, avant qu'elle pût réaliser ce vœu.

Déjà les continuelles instances de son père our lui faire contracter de nouveaux liens, l'avaient obligée de se réfugier dans un monastère, d'où elle n'avait eu le temps d'accourir que pour recevoir le dernier soupir de sa mère.

Ces douloureuses épreuves affectèrent sa santé; elle tomba si dangereusement malade que les médecins déclaréent qu'ils n'avaient plus aucnn espoir de la sauver. On n'attendait plus que con dernier soupir; et plusieurs personnes même tamminaient à la hâte un habit de Saint-François, our l'en revêtir, selon son désir, avant d'expirer. Deux religieux Capucins, agenouillés à son che-vet, récitaient les prières des agonisants, loreque cout à coup elle se sentit inspirée de faire un yœu Saint Joseph, de lui promettre d'aller bâtir une église en son honneur au Canada, et d'y consacrer, sons ses auspices, sa fortune et sa vie n service et à l'instruction des filles sauvages. A peins eut-elle pronoucé or vou qu'elle tomba dans un sommeil profond. A son réveil, au grand étonnement de tout le monde, elle se trouve parfaitement guérie. Les médecins en la coyant purent à peine en croire leurs yeux, car le la pensaient déjà morte; et l'un d'eux, après hi avoir tâté le pouls, lui ayant dit, eans rien savoir de ce qui s'était passé entre elle et Dieu:

Où est donc votre fièvre, Madame? serait elle allée au Canada?' Surprise de l'entendre parler ainsi: "Oui, elle y est allée," répondit-elle en souriant d'un air significatif, mais que personne ne comprit.

Arradhée ainsi miraculeusement à la mort, elle në songea plus qu'à exécuter sans délai le you qu'elle avait fait à Dieu. Elle s'en ouvrit à quelques amis; mais dès les premières paroles. tous s'élevèrent contre elle, taxant son projet

d'idée sommenque, et de véritable folie. Ils p pouvaient comprendes comment une jeuns per sonne de sa condition, d'une santé et délicate douée de tant d'avantages extérieurs put avoir l'idée d'abandonner un ai brillant avenir pour aller traverser les mors, et s'ensevelir au fon

des forêts de l'Amérique.

Son père eut, vers le même temps, quelque soupgons de son dessein, et résolut de la remarier Mais quelle ne fut pas es stupéfaction, lorsqu'.

l'entendit, su contraire, solliciter la permission de consacrer sa personne et sa fortune aux missione du Canada! Il fut ansanti à cette nouvelle. et lui déclara que si elle n'accédait pas à son désir, il en mourrait de chagrin. Plusieurs personnes de qualité et de mérite, et même des religieux unirent leurs sollicitations aux siennes, et lui représentèrent que Dier : a pouvait pas exiger d'elle un sacrifice qui causerait la m de son père. Partagée sinsi entre l'amour filial et la religion, en proie aux plus poignantes angoisses, elle s'adressa à un religieux de la Compagnie de Jésus, dont elle connaissant la prudence consommée, et le supplia de l'éclairer de ses lumières. Ce religieux, après y avoir sérieusement réfléchi devant Dieu, lui répondit qu'il croyait avoir trouvé un moyen de tout consilier.

Non loin d'Alençon vivait alors un gentilhomme de haute famille, d'une brillante fortune, et jouissant d'une réputation d'éminente sain teté. M. de Bernières Louvigny était trésorier de France à Caen, et, par sa position, avait de fréquents rapports avec M. de Chauvigny. Celui-ci, connaissait l'angélique vie qu'il mens ne tarissait pas en éloges sur son caractère et ses mérites. Le R. Père conseilla donc à Madame de la Peltrie de lui faire connaître sa généreuse entreprise aussi bien que les obstacles qu'elle y rencontrait, et de l'engager à la demander en mariage à la condition de vivre ensemble comme frère et sœur. Quelque singulier que parût ce projet, la nécessité força Madame de la Peltrie d'y recourir. Elle écrivit sur le champ à M. de Bernières pour lui faire part de sa position, et de l'expédient qu'on lui avait suggers. Este le suppliait de l'aider dans cette circonstance où il s'agissait de son salut et de la gloire de Dieu.

M. de Bernières recula d'étonnement à la réception de cette lettre, et ne sut d'abord que répondre. Il avait fait le vœu de chasteté, et n'avait nullement cherché à le tenir secret. Ce vœu était la principale cause de ses perplexités; car il craignait de scandaliser ceux de ses amis qui en étaient instruits, et qui ne pouvaient connaître les conditions de son union avec Madame de la Peltrie. Mais l'immense bien qui devait en résulter balançait les raisons qui le faisaient reculer. Enfin après avoir longtemps imploré les lumières du ciel, il remit toute l'affaire entre les mains de son directeur et de quelques amis intimes. Tous, d'un commun accord lui décla-

<sup>1.</sup> Vie des premières Ursulines de France, par Charles dinte-Felie-Vie de la Mère de l'Incurnation, par Dom

recent que la gloire de Dieu y était intéressée, et qu'il devait accepter. Il écrivit alors à un de les amis, M. de la Bourbonnière, le priant d'aller demander de sa part, à M. de Chauvigny, la main de Hatlame de la Peltrie. A cette proposition, l'héureux père ne se possèda plus de joie, et vola uc près de sa fille, qui naturellement accepta sans difficulté. Mais M. de Bernières, toujours poursuivi par l'idée de la singularité de cette démarche, retomba dans ses anciennes perplexités. M. de Chauvigny finit par croire que les avances qu'il avait faites n'auraient pas de suite. Il alla donc un jour trouver se fille, et lui déclara qu'il fallait, ou que M. de Bernières se décidat à l'épouser, ou qu'elle signat un papier qui la déshéritait de la plus grande partie de ses biens. Madame de la Peltrie parvint à calmer ses inquiétudes. Mais afin d'éviter de nouvelles scènes à l'avenir, elle scrivit à M. de Bernières pour lui demander une entrevue à Alençon. Il s'y rendit, et ils délibérèrent ensemble, en présence de leurs amis, sur la décision qu'il fallait prendre. Après un mui examen, l'idée d'un mariage fut abandonnée; car elle entraînait de graves inconvéalents, les héritiers de Madame de la Peltrie pouvant plus tard inquiéter ceux de M. de Bernières. Il fut donc convenu qu'ils agiraient à l'extérieur comme s'ils étaient mariés. La chose était possible à cette époque; et il n'était pas rare que, pour ménager certains intérêts, ou certaines susceptibilités de famille, on eut recours à un mariage secret, c'est-à-dire célébré seulement en présence du curé et de deux témoins. Il était onc facile à M. de Bernières et à Madame de la Peltrie de faire croire qu'ils égaient mariés; ils avaient pour cela qu'à paruître ensemble dans

eurs familles et chez leurs amis. Sur ces entrefaites, une nouvelle épreuve vint fondre sur notre courageuse héroine. M. de Chauvigny, déjà avancé en âge et depuis longtemps tourmenté par la goutte, mourut subite-ment, emportant dans la tombe l'espoir d'avoir trouvé, pour sa fille un époux digne de soutenir l'honneur de son nom. Madame de la Peltrie fut profondément affligée de cette mort, quoique M. de Chauvigny eût bien souvent sournis sa plété filiale à de cruels assauts. Mais la providence voulut elle-même dénouer cette entrave. Assez d'autres, du reste, devaient encore se sou-lever sous ess pas. Sa famille, témoin des grandes libéralités qu'elle faisait aux pauvres et ux églises, lui contesta le droit d'entrer en partage de la succession paternelle, et tenta même de la faire interdire, sous prétexte qu'elle était incupable d'administrer sa fortune. Le présidial de Caen avait même déjà prononcé une sentence favorable à ses parents; mais elle en appela au parlement de Normandie. Elle faillit encore perdre ce acond procès, pour avoir refusé, par une excessive délicatesse de conscience, de prêter un serment juste et licite. Mais les saints ont des ressources que les autres hommes ne con-

naissent pas. Elle est recours à l'intercence, de Saint Joseph, son refuge ordinaire cans toutes les circonstances difficiles, et elle renouvella le vom qu'elle avait déjà fait d'aller établir au Canada une fondation destinés à l'instruction des jounes filles sauvages. Son espoir ne fut pas trompé; car, contre l'attente générals, la sentence du parlement décida en sa faveur. Sa famille ne put s'empécher de reconnaître, dans cet événement, le doigt de Dieu, et se reconsilia avec elle.

Cependant le bruit s'était répandu qu'elle était mariee avec M. de Bernières; et comme lis étaient tous deux très-avancés dans la perfection, ce mariage étonna tout le monde, et ieur attira les plus amères railleries. Madame de la Peitrie ne répondait à toutes ces attaques que par un doux souvire, disant, avec modestie, qu'elle n'avait fait que suivre la volonté de Dieu.

Une telle conduite peut encore aujourd'hui paraître étrange à bien des personnes; mais outre que l'avenir fit bien voir que c'était une inspiration du ciel, nous pouvons répondre, avec un savant et pieux auteur, que nous ne devons point juger ceux que Dieu se charge lui-même de conduire. C'est ici, ajoute-t-il, qu'il faut se rappeller cette parole de Saint Paul, que l'homme spirituel n'est jugé par personne. Dieu se plaît quelquefois à mener les grandes âmes par des voix extraordinaires, qui déconcertent nos courtes vues et choquent noire faible raison; mais il serait téméraire de les blamer parce qu'on n'entrevoit pas tout le dessein de Dieu un elles. Madame de la Peltrie et M. de Bernières avaient d'ailleurs pris toutes les précautions que conseille la prudence chrétienne, pour s'assurer que leur conduite était agréable à Dieu; et ce n'est qu'apprès avoir consulté des hommes sages, pieux et expérimentés, qu'ils se décidèrent à agre ontre les règles communes: d'autant plus que les mœurs et les ubages de l'époque où ils vivalent rendaient cette conduite beaucoup moins ainquellère qu'elle ne le serait aujourd'hui.

Au reste, l'orage que cette démarche avait suscité dans le monde ne tarda pas à se dissiper, et Madame de la Peltrie ne songes plus qu'à se rendre à Paris, afiu de s'occuper activement de

sa fondation.

## CHAPITRE HUITIÈME

Vocation de la Mère de l'Incarnation pour le Canada.

Cependant la main de Dieu qui soulevait à dessein tant de ronces et d'épines sous les pas de Madame de la Peltrie afin de raffermir sa vocation et d'en épurer tous les motif, n'était pas

absolu out M me fit In tra dans l lopper de con une ex apique ments, a de demand viveme: svec u son roy MILLI Eternel manden Canada et Marie Joseph, os grand

volonté ; triomph décrire e "Il e qui la ré vie en un émour c'en de jeter m'arraol Alors je ét que l'en que le le le l'en que l'en que l'en que l'en que le l'en que l'en que le l'en que le le l'en que le l'en que le l'en que l'e

demeure pagnaien

n Verbe

n esp

une am

<sup>1.</sup> Charles Sainte-Foi, autour d'une courte sequime de la vie de Madame de la Peltrie, d'où nous avons tiré une partie de cette notice.

re dans toute renouvella le er établir au l'instruction favour. S mnaltre, dan t se reconcilla

u qu'elle était et comme ils et ieur attira e de la Peitrie s que par un lestic, qu'elle le Dieu.

e aujourd'hui es; mais outre ondre, avec up us ne devons arge lui-même qu'il taut se que l'homme Dieu se plaît âmes par des ent nos court ison: mais il ce qu'on n'enieu mir ellen. nières avaient s que conseille oe n'est qu'a-sages, pieux et t à agir contre plus que les ù ils vivaient moins singu

à se dissiper, plus qu'à se ctivement de

EME

our le Canada.

i soulevait d sous les pas raffermir sa tif, n'était pas

issetive dans l'âme de la Mère de l'Incarnation. Nous avons déjà vu comment, après une longue sèrie d'épreuves, le Seigneur l'avait initiée aux glus inenables mystères, l'avait ensuite élevée à la amblime dignité d'épouse, puis avait enchâssé on cour dans le sien, et l'avait enfin enflammée l'esprit apostolique. Nous allons voir mainant par quelles mystérieuses opérations il mit

le dernier perfectionnement à cet esprit d'apoetolat.

d'La divine Majesté, voulant me dépouiller absolument de mon propre vouloir dans les choses mêmes qu'elle m'avais commandées, afin que sout fût d'elle et qu'il n'y cût rien de la créature, me fit connaître, un jour, pendant que j'étais en craison devant le Saint-Sacrement, qu'elle allait ne réduire à ce dépouillement entier et parfait. Je traitais alors avec elle du salut des âmes, dans l'accès ordinaire qu'il lui plaisait de me onner. En ce moment elle m'ôta tout pouvoir de continuer ce commerce, et ravit mon àme en une extase qui la mit dans son souverain et unique bien. Au milieu de ces divins embrassements, elle me découvrit le grand avantage qu'il y a de lui gagner des âmes, et m'excita à lui demander cette grace. Alors mon ame prenant vivement les intérêts de son Epoux souhaitait avec une amoureuse impatience l'extension de son'royaume et s'offrait pour cela en sacrifice, allut-il donner mille vies. Je conjurais le Père Eternel de me mettre en état d'exécuter les commandements qu'il m'avait faits de lui bâtir, au Canada, une maison où il fût giorifié avec Jésus Joseph, parce que j'avais de fortes impressions que c'était lui que j'avais de fortes impressions que c'était lui que j'avais vu être le gardien de ce grand pays. J'avais une certitude qu'il agréait les instances que je faisais par le mouvement de agn asprit. Cette Majesté suprême jetait ses que esprit. ards our moi, et me faisait entendre que par une amoureuse violence, j'avais voulu ravir sa volonté; mais que par son amour, elle voulait triompher de la mienne. Ah! qui pourrait décrire ce commerce d'amour!

"Il se fit alors une opération dans mon âme, qui la réduinit à une délicieuse agonie. Je me via en un moment absorbée en Dieu, qui par un

amour de complaisance, me voulait surmonter, m'ôtant ma volonté à l'égard de mes poursuites our l'extension du royaume de son fils. En effet il me martyrissit; car à peine me permettait-il de jeter un soupir pour arrêter ce tourment qui m'arrachait la vie et me charmait tout ensemble. Alors je m'aperçus que je n'avais plus de volonts, et que Dieu voulait pour moi. J'acquiesçai et me confessai vainque. Je chantai le triomphe de mon vainqueur et reconnus la justice de son rouloir. Des ce moment je sus délivrée des langueure que me causaient mes poursuites. C'était un repos, une paix, un non vouloir, une demeure dans la volonté de Dieu qui m'accompagnaient toujours en m'occupant des intérêts lu Verbe incarné."

M. de Bernières, qui sut occasion de connaître. tretenir souvent des dons surnaturels qu'elle avait reque, eut le bonheur de requeillir de ses propres lavres le constitue de l'enintimement la Mère de l'Incarnation et de l' propres lèvres le récit de cette faveur insigne. Voici comment ce grand maître de la vie mystique apprécie cette grace et celle qui en fut l'objet.

Je me souviens que cette grande religious parlait admirablement de l'excellence de la vi apostolique, et qu'elle en avait des sentiments exquis. Elle souffrit un jour une opération bien extraordinaire. Comme elle s'efforçait de prendre la volonté divine pour ne la quitter jamais, et la fléchir à l'établissement du royaume de son fils sur toutes les nations, Notre-Seigneur prit la sienne; et depuis elle n'a point eu de volonté propre; mais la seule volonté de Dieu a été sa volonté.

"C'est une grande âme, solidement vertueuse, qui a une profonde humilité, une charité émi nente, et qui ne perd point l'union actuelle avec

" Elle dit donc que Dieu la dépouilla de son propre vouloir, ou, pour me servir des paroles dont il usa à son égard, il triompha de sa volonté; non qu'il lui enlevât cette puissance qui est le principe des actions spirituelles, ou qu'il la privat de ra liberté; mais la volonté divine s'empara tellement de la sienne, qu'elle ne pouvait plus vouloir que ce que Dieu voulait. Ainsi on eut pu lui donner ce nom admirable que Dieu avait promis à une nation qui devait être toute à luis On rous appellera, ma volonté est en elle. Cette faveur merveilleuse commença par une espèce d'agonie, c'est-à-dire que sa volonté ago-nisa avant que de mourir à elle-même, pour se perdre en celle de Dieu. Il ne lui restait plus alors que de faibles aspirations, qu'elle offrait en acquiescement à la perte de sa volonté. Cette agouie fut pleine de délices; car comme il n'est rien de plus affligeant que de suivre les désirs de sa propre volonté; il n'est rien, au contraire, de plus doux que de ne vivre que de la volonté de Dieu. Aussi le nouvel état qui succéda à cette opération fut un état tout de délices, de paix, de repos, et de demeure parfaite en la volonté de Dieu. "

Ce fut vere l'année 1635 que notre bienheureuse Mère entra dans cette nouvelle phase de l'amour divin. Comme la fiancée des Cantiques, trans-portée par son divin Epoux dans cet Eden embaumé de quiétude et de paix, au milieu des lis immaculés de ses divines affections, élle en eavoura les pures délices pendant l'espace d'une année entière.

Au sortit de cette heureuse solitude, elle sentit naître en elle une vive inspiration de faire part son direpteur, le Père Salin, de sa vocation pour les missions du Canada. Mais dès les pramiera mots, il lui imposa silence, en la reprenant sévè-rement de s'amuser ainsi, disait-il, à de vaines et ridicules fantaisies. L'humble religieuse baissa

tes mes répondre et s'assemble profondément les Dieu, en renouvellant à ses pieds la pro-se d'une éternelle obéssence à ses ordres. e attendit ensuite, dans une paix purfaite, le Aussi fut-elle bien barprise, vers le même temps, de voir son secret divulgué, d'entendre plusieurs personnes lui en parler, et d'autres lui en écrire de divers endroits. Elle ne se crut dependant pés sufficientment autorisée de le dévoler; et elle le répondit aux lettres qu'elle reçut et aux interrogations qu'on lui fit à cette égard, que tue manière vague, na laissant entrevoir que le sele ardent dont son cœur était épris pour le salut des infidèles. Mais ses paroles étaient toutes de feu, des qu'elle ouvrait la bouche sur ce sujet; et elle avait si bien réussi à commu-niquer ses ardeurs apostoliques à toutes ses compagnes, que la communauté entière s'était associé à elle pour offrir à Dieu des prières, des pénitences et des communions continuelles dans cette intention.

'Cependant plus l'heure marquée par les desseins de Dieu approchait, plus il la sollicitait vivement de dévoiler ses secrètes inspirations; il la menaça même de l'abandonner si elle tardait plus longtemps d'obéir à sa voix. Sa première penses fut alors d'écrire au Père de la Haye; mais la crainte que lui inspirait le Père Salin la

Ce fat au milieu de ces auxiétés qu'elle reçut visite du P. de Lidel, qu'elle fit confident de troubles intérieurs. Il lui conseille d'écrire at P: de la Haye, qui mieux que personne con-nitisseft ses dispositions. Elle suivit son conseil, d'après l'ordre de sa supérieure. Le Père lui répondit qu'elle devait se disposer à accomplir le vues de la divine providence, et qu'il espérait en voir bientôt l'exécution. Cette réponse rétabilt le came dans l'âme de notre sainte.

Quelque tempe auparavant, elle avait appris que Bom Raymond de Saint Bernard, son aucien disseteur, songeait aussi à passer au Canada. En effet, cut émirent religieux se concertait aloi e avec les PP. Jésuites dans cette intention; misis Dien se contenta de sa bonne volonté et ne ui paranti pas d'aller requeillir avec eux les palmes de Pasostolat, et peut-être du martyre. Les Statisficant de la congrégation s'opposèrent à

son pienx dessein. A l'époque où il regardait encore son départ pour le Canada comme certain, la Mère de l'In-carnation lui écrivit pour lui faire partager son bonhour et s'éclairer de ses lumières. Il n'entra or d'abord dans ses vues et combattit même les raisons qu'elle put lui alléguer. Enfin elle lui exposa, dans une longue lettre, tout ce qui d'était passé en elle à ce sujet, le priant d'y réfléchir sérieusement devant Dieu. Il se rap-pela alors son caractère d'esprit, incapable de se gouverner par l'imagination; les faveurs qu'elle

avait reques da clei de un plus teadre enfacte; et la fidélité qu'elle y avait toujoure apportée; ses premières inclinations qui la porteient s'unir aux prédicateurs de l'Evanglis; son abte en mille occasions pour le gloire de Dieu; de dêsire et ardents et néasmoins ai peu empresse. Il vit cette paix el inaltérable su milleu des plus violentes sailles de son amour; cette élévatiqu d'Ame ionte à la plus renfonde humilité et à la d'Ame jointe à la plus profonde humilité et à la plus parfaite soumission aux ordres du oisi mais surtout get entier détachement de tout sentiment propre, malgré une connaissance cer-taine de la volonté du Seigneur ; et il ne put s'empêcher de reconnaître le doigt de Dieu dans cet appel, et d'y donner son entière approbation. 1 Des lors il fit tout en son pouvoir pour lui en faciliter l'exécution; mais le ciel. qui, ne Pappelait pas lui mênre au Canada, lui refusa austi la consolation de contribuer a y établir son heureuse disciple.

Il vit rompre l'une après l'autre toutes les mesures qu'il avait prises pour elle et pour lui. A la nouvelle de ce double malheur, la Mère de l'Incarnation écrivit à ce bon Père pour lui offrir les consolations de l'amitié et de la reconnaissance. Elle était bien loin de se douter alors des oruelles alarmes qui l'attendaient &

En effet toutes les contradictions vinrent fondre sur elle à la fois. Les personnes qui lui inspi-raient le plus de vénération et dont l'assenti-ment lui aurait été si précieux, se décisrèrent contre elle et traitèrent ses projets de rèves illusoires. Sa plus tendre amie même, la Mère de Saint-Bernard, alors superioure, qui avait ap plaudi plus q'aucun autre à sa vocation, sil juequ'à lui dire que si Dieu lui accordait s qu'elle implorait avec tant d'ardeur, ce ne serait que pour la punir de sa témérité. Mais se grande âme ne fut nullement ébranlée par taut d'assauts; et rien n'est plus admirable que les sentiments de confiance et de soumission mos ordres da la providence qu'elle exprime dans une lettre qu'elle écrivait à ce sujet au B. P. Dom Raymond de Saint-Bernard :

"Nous sommes en butte à de grandes amic-tions, mon R. Père, mais el Dieu est pour nous; qui est contre nous? Le bien ou nous app qui a ca contre nous T Le bien ou nous saperons ne mérite-til pas d'être acheté à grandiprix? Prenons courage, mon très-cher Pore; l'amour de Jésus combattra pour nous, paisque nous ne désirens travailler que pour es gloine; Quand je considère les ceuvres admirables de notation Maître, tous des orages ne ma samblent rien; il est plus fort que tous les hommes aux semble, et c'est lui qui commande aux vente et aux tempétes. S'il nous evut dans la Nouvelle-trance, aux desseins s'accessiblement les fous-France, ses desceins s'accept liront malgré tous les obstacles ; car ce ne sons levant lui que des pailles et des toiles d'araignée qu'il pout det

i d'ai oh ah POUT En e apparer

minem

Kère de connait tion, aft on non svalt ve trémités sionnair sentes e fond du veille d'a tous len martyr, et où e 88ng, 801 port et s un saint nies. beure, n' nporel nais ces de l'espri er des n ordre d

supériou consécut dernière our expo Grable " tellement blesse de ces étras Christ les on lui meme. et de les

in resso rajeta, d in minis

<sup>1.</sup> Le Père de Charlevoix.

de montagnes aux yeux des hommes. Je les ni d'ailleurs toujours considérés ansei impuis-sants que des moncherons. Peut être aussi que on amour nous envoie tous ces accidents pour ronver non courages. Mais, mon tres-cher Pero, j'entre fort dans vos sentiments d'espérer contre toute espérance; et mon cœur n'est nulle-ment ébraulé.'

ne put u dans

proba

ir pour

qui, no

reflies

établir

ites les

our lui. a Mère

our lui

recon-

douter sient

t fondru

assenti-

arèrent

es illu-

b erék

ait ap

ar taut

afflio

En effet, toutes pes traverses et ces entraves apparentes p'étaient, en réulité, qu'un ache-minement à l'exécution du plan divin sur la Mère de l'Incarnation. Elles servaient à faire connaître ses sentiments et à déceler sa vocation, afin qu'an moment favorable, tous les regards fussent d'avance tournés vers elle. Déjà son nom, tout rayonnant de l'éclat de ses vertus, avait volé de bouche en bouche, jusqu'aux extrémités de la Nouvelle-France, d'où les mis-sionnaires lui écrivaient les lettres les plus pressentes en faveur de leurs chers néophytes. Du fond du pays des Hurons, le P. Garnier, à la veille d'arroser de son sang le sol qu'il baignait afors de ses sueurs, la conjurait, au nom de tous les missionnaires, de ne plus différer davantage. En recevant les lettres de ces sublimes martyrs, souvent écrites sur une simple écorce, et où elle croyait déjà voir les traces de leur sang, son Ame s'enflammait d'un nouveau transport et se fondait d'amour. Elle les baisait avec un saint respect, et les arrosait de larmes brûantes. Aucun de ces missionnaires cependant, en l'invitant à venir partager leurs rudes la-beurs, n'entrevoyait encore le moindre secours temporel, indispensable à un tel établissement; s ces hommes, remplies de toute la plénitude de l'esprit apostoliques ne savaient pas s'inquié-ter des moyene, quand une entreprise était dans Pordre de Dieu; et surs de la providence pour

Fortre de Dien; et surs de la providence pour les ressources, ils ne songeaient qu'à chocir des anjets, dont la esinteté répondit à la grandeur du ministère qui devait leur être confié. 

Ce fut le motif qui inspira su P. Le Jeune, aupérieur de la mission, de lui écrire deux lettres consécutives, pour soumettre es vocation à une sonstautves, pour soumerave, et parfaitement d'inflère et suprême épreuve, et parfaitement d'influer de se vertu. Il lui faisait un tableau cassèré des difficultés qui se dresseraient devant des couleurs les plus elle, lui peignait aous les couleurs les plus sombres les dangers auxquels elle serait chaque jour exposée, et terminait sa lettre en lui déclarant qu'il n'y avait qu'une " présomption into-lérable" qui put la faire aspirer à une mission tellement au dessus de ses fiscultée et de la faime de non sexe. Loin d'être déconcertée par ces étranges paroles, l'invincible servante du Christ les accueillit avec autant d'allégresse que et un lui eut annoncé l'ordre de partir à l'instant même. Elle ne pouvait se rassasier de les lire et de les relire; et un jour qu'elle en citait les

passages les plus amère à son directeur : "R'estce pas vraiment un bon Père pour moi, lui disait-elle ; et né lui dois je pas une grande recon-naissance de me parler aimsi l je vois blen que si j'étals auprès de lui, il me traiterait en véri-

Elle ne fut pas, du reste, longtemps sons ap prendre les intentions toutes paternelles qui vaient dicté le language du P. Le Jeune; car, peu de jours après, elle apprit en secret qu'il prenait des mesures efficaces pour faire passer des Ursulines au Canada, et qu'elle était la première sur laquelle il avait jetè les yeux.

" Pour le coup, mon révérend Père, écrivaitelle à Dom Raymond de Saint-Bernard qui n'avait pas encore abandonné tout espair de se consacrer aux missions, voulez-vous venir au Canada? Les missionnaires des Hurons n'y appellent tant qu'ils peuvent. Si vous aviez entendu parler ces saints, vous seriez ravi d'aise, et vous vous disposeries à l'exécution de vos desseins Ces âmes favorisées du ciel daignent penser à moi tous les jours, disent-elles, et c'est par une providence de Dieu toute particulière; car je ne les ai jamais vues, ce qui fait que je tiens cela pour une faveur insigne. Allons donc au nom de Dieu, mon très-cher Père, goûte: les délisse du paradis dans les croix qui se trouvent belles et grandes dans la Nouvelle-France, dans o Nouveau Monde, où l'on gagne des âmes au Boi des Saints. Vous n'y seres pas aussi ir firme qu'en France ; car la charits y fait vivre. puis, quand vous y mourries, ne series vous pas bienheureux de finir une vie chés. se, dans l'ex cise d'un apôtre? Pour moi, j'ai tant d'euvie d'y aller que je languirais dans mes désirs, ai la vi de mon indignité ne me faisait baisser la té devant Dieu, dans la crainte d'être rejetée. Faites moi la faveur, mon trèscher Père, de prier Dieu pour moi, afin qu'il m'accorde enti-grâce; et s'il m'accepte, je vous verrai en pas-sant, et je vous tirerai si fort par votre habit que j'en emporteral le morocau, si vous me va

Cependant deux sonées entières devalent d'écouler encore avant que notre Mère vit en leve l'aurore de ce jour tant désiré. Mais oct longue attente ne fit qu'ajouter un nouveau fieuron à la couronne de fermeté inébraniable e d'aveugle obéissance à Dieu, qu'elle avait défà méritée.

Enfin, à l'expiration de ce terme, et avant que les moyens d'exécution qu'allait employer Dien fusse dévoilés, elle ent un pressentiment surne-turel que le jour de son départ approchait. En effet l'heure de Dieu était venue, et aprês six années écoulées dans l'attente, depuis le jour de sa vocation (1632), six années de combats, de soupirs et de larmes, le Seigneur allait le prendre lui-même par la main, et l'introduire triomphante dans la terre promise de la Nouvelle-France.

<sup>1</sup> Le Père de Charlevoix.

### CHAPITRE NEUVIÈME

Madame de la Poltrie à Paris et à Tours.

Nous avons suivi Madame de la Peltrie jusqu'au moment où elle descendit les degrés du château de ses pères pour s'élancer à l'exécution de son œuvre de dévouement. Elle partit d'A lençou, accompagnée seulement d'un domestique d'une suivante. A peine fut-elle arrivée s Paris que sa famille, peu rassurée sur la réalité de son mariage et soupconnant quelque dessein aché, tenta de la faire enlever, sous prétexte de l'empêcher de dissiper sa fortune. Mais elle en fut avertie secrètement, et se tint sur ses rdes. Son premier soin, en arrivant à Paris, fut de consulter les personnages les plus émi-nents par leur sainteté et leurs lumières, entr'autres le Père de Condren, Général de l'Ora-toire : tous la confirmèrent dans sa vocation. Elle eut en outre l'inestimable bonheur de recevoir des lèvres de Saint Vincent de Paul,-de t archange de la charité, la plus pure person-fication de cette vertu qui ait peut-être jamais orifié la nature humaine depuis les jours du Sauveur, l'assurance irréfragable de la coopération d'en haut.

Elle écrivit donc à M. de Bernières de venir

la rejoindre sans délai.

Jusqu'alors, sachant qu'on était à sa recherche, elle n'avait osé paraître dans les rues de Paris que déguisée en servante, à la suite de sa femme e chambre qu'elle faisait passer pour une dame de condition. Mais après l'arrivée de M. de Bernières, comme elle ne sortait jamais qu'avec lui, on ne douta plus qu'elle ne fut mariée, et on cessa de l'inquiéter. Ce qui acheva de conciencre sa famille, c'est qu'elle fit transporter tous ses meubles d'Alençon à Paris, comme si elle eut eu l'intention de s'y fixer définitivement.

Cependant M. de Bernières, persuadé que la númeite de cette entreprise dépendait, en grande partie, de la diligence qu'on y mettrait, se rendit immédiatement; avec Madame de la Peltrie, au noviciat des Jésuites, où se trouvait alors le Père Poncet de la Rivière, qui se disposait à partir pour Québec par les premiers valsseaux. Ce missionnaire tait le même qui, peu de temps anparavant, ava fait de si pressantes instances auprès de la Mèro de l'Incarnation pour l'engager à se consagrer à l'œuvre des missions du Canade.

M. de Bernières le la apprit les desseins de Madame de la Peltrie, et couta qu'elle désirait surtout s'éclairer de ses conseils pour le choix des sujets qui devaient composer la nouvelle communanté. Le Père Poncet indiqua, sans hésites, la Mère de l'Incarnation comme devant en être la pierre condamentale; il fit en même tempe un si magnifique éloge de sa sainteté et de son véritable génie que dès lors Madame de

la Peltrie n'eut plus de repos qu'elle ne se fit assurée cette précieuse coopératrice. Elle lui écrivit le jour même de concert avec le Père Poncet.

La réception de ces deux lettres plonges dans l'étonnement la supérieure des Ursulines de Tours. Elle qui avait toujours suivi, dans l'âme de la Mère de l'Incarnation, la trace miraculeuse du doigt de Dieu depuis le jour de sa vocation, qui un instant seulement avait pu la mé connaître, ne pouvait revenir de son admiration à la vue d'un tel dénouement. Elle vola, en toute hâte, à la cellule de notre More, qu'elle trouva agenouillée dans le recueillement de la prière; et se précipitant à genoux auprès d'elle, elle lui fit, d'une voix altérée d'émotion, la lec-ture des deux lettres. "Seigneur, s'écria comme le prophète la servante du Christ au comble de ses vœux, me voilà ; je suis prête ; envoyez-moi où il vous plaira. " 1 Et toutes deux, dans un saint embrassement, s'épanchèrent en actions de graces, de louanges et de bénédictions envers l'auteur et le consommeteur de ce grand ouvrage. La Mère de l'Incarnation y vit l'accomplissement clair et évident de la vision qu'elle avait sue à l'origine de sa vocation, et elle reconnut dans Madame de la Peltrie la dame mystérieuse qui lui était alors apparue, marchant à ses côtés.

Elle lui répondit par une lettre admirable, qui fait bien voir que les saints, déjà unis par un même amour, se rencontrent dans le cœur de Dieu, et s'embrassent d'une sainte amitié, même

avant de se connaître.

Ces événements se passient au mois de novembre de l'année 1638. Madame de le Peltrie avait résolu de s'embarquer aue à la fotte qui devait faire voile au printemps suivant; mais pour des raisons secrètes les membres de la compagnie des Cent-Associés mirent tout en œuvre pour l'engager à différer son départ d'une année, à moins qu'elle ne consentit à partir seule. Ce retard aurait gravement compromis le succès de son œuvre; et comme elle parsistait toujours dans son premier dessein, ils convinrent ensemble de s'en rapporter à la décision d'une ensemble qui se tint ches M. Fouquet, alors conseiller d'état. Plusieurs amis de Madame de la Peltrie, outre M. de Bernière, vinrent y reendre part; entr'autres le P. Etienne Dineé, Provincial des Jésuites, le P. de la Haye, et la vénérable P. Charles Lalement, l'un des plus anciens missionnaires du Canada. Les députés de la compagnie représentèrent que Madame de la Peltrie avait fait sa deur ande trop tard, que tous les vaisseaux étaient frétés, et qu'il n'y avait plus de place pour ses compagnes. Madame de la Peltrie répondit que s'il n'y avait que cette difficulté, elle serait bien vite levée; car elle était prête à frêter un vaisseaux à ses

propre de n'est tous les pace de Lls n'est tous les pace de les les n'est tous le

et il ne gieuses. d'abord lui re Mgr. D' faire le ment à elle. Le fit observ faveur ( leur com commerc rait plus tutions avait en Ursuline ne prono existait d tard, cau munauté es deux tions, Ma par le P. de l'acqu demeura

on acc le champ des memt et l'âme d alors pou PP. Diner Mgr. D'Es Madame même la l chevêque rait lui in P. Grand pour lui e en fiveur

Satisfai elle se ha lines de T prochaîne se rendait du vaisses elle partit M. de Ber

Cepend ordinaires paisible so transpiré des épons Joseph, la de la Pel

<sup>1.</sup> Ecce ego, mitte me. hete. VI. 8.

Elle lui le Père

es dans miracu-0 86 VO ı la mémiration rola, en qu'elle nt de la s d'elle. i, la leó s'écris brist su s prête ; t touten a'épanges et de asom ma-

ne de la ait alors able, qui s par un cœur de é, même

l'Incar

évident

18 de 88

is de no-Peltrie otto qui es de la tout en rt d'une à partir mpromis persistait nvinren n d'une alors dadame nrent j

propre dépens, quoique la compagnie fât obligée, an vertu de ses engagements, à traverser à ses frais tous les colons de la Nouvelle-France et tous les effets qu'ils feraient venir, pendant l'es-pace de trois années consécutives. Ils n'eurent rien à répliquer à cette réponse;

et il ne fut plus question que du choix des reli-gieurs. Madame de la Peltrie réclama tout d'abord la Mère de l'Incarnation ; et comme on lui représentait que l'archevêque de Tours, Mgr. D'Eschaux, ne consentirait jamais à en faire le sacrifice, elle déclara qu'elle tenait tellement à l'obtenir, qu'elle ne partirait pas sans elle. Le P. Provincial des Jésuites insista, et lui fit observer que plusieurs raisons militaient en faveur des Ursulines de Paris. D'abord que leur communauté, étant au centre des relations commerciales, les communications avec elle serait plus faciles ; en second lieu, que leur constitutions convenzient mieux au dessein qu'on avait en vue, que celles de Tours, parce que les Ursulines de Paris faisaient un vœu spécial que ne prononçaient pas celles de Tours, celui d'instruire la jeunesse; enfin que la différence qui axistait dans les costumes pourrait bien, plus tard, causer des divisions, si la nouvelle communauté venait, par la suite, à se recruter dans les deux monastères. Malgré toutes ces objections, Madame de la Peltrie, appuyée surtout par le P. de la Haye qui connaissait tout le prix de l'acquisition de la Mère de l'Incarnation, eura inébranlable,

On socéda à son désir, et il fut convenu sur le champ que M. le Commandeur de Sillery, l'un des membres de la compagnie des Cent-Associés, des membres de la compagnie des Cent-Associes, et l'âme de toutes les entreprises qui se faisaient alors pour la gloire de Dieu, M. Fouquet, et les P.P. Dinet et de la Haye écrizaient de concert à l'ar. D'Eschaux, pour obtenir 201 consentement. Hadanse de la Peltrie se charges de porter ellemême la lettre, aîn de l'appuyer auprès de l'archevêque de toutes les raisons que son zèle pourrait lui inspirers. Le P. Dinet écrivit en outre au Chand. Ami P. Grand-Ami, recteur du collége de Tours, our lui enjoindre d'user de toute son influence

faveur de Madame de la Peltrie. Satisfaite de l'heureuse issue de ses démarches, lle se bâta de prévepir la supérieure des Ursulines de Toure et la Mère de l'Incarnation de sa prochaîne arrivée; et pendant que le P. Lalemant se rendaît à Dieppe pour présider à l'équipement du vaisseau qui devait servir à leur transport, elle partit de Paris, toujours accompagnée de M. de Bernières, pour es rendre à Tours. Cependant la nouvelle des événements extra-

ordinaires qui allaient bien:ôt mettre en émoi la paidhle solitude des Ursulines, n'avait pas encore transpiré parmi elles, lorsque, le 22 janvier, fête des épousailles de la Sainte-Vierge et de Saint Joseph, la supérieure reçut la lettre de Madame de la Peltrie, qui lui annonçait sa prochaine

Toute la communauté était en ce moment en pélerinage à un petit oratoire appelé l'Hermitage de Saint Joseph, situé à l'extrémité du jardin du monastère, dans une retraite charmante, om-bragée par un bouquet d'arbres. Ce fut la que la supérieure apprit à la communauté l'honneur insigne dont le ciel avait daigné les favoriset. Elles purent à peine ajouter foi à ce bonheur inattendu, tant elles se croyaient peu dignes d'un choix si glorieux; et toutes en chœur entonnèrent un hymne d'actions de grâces en l'honneur du saint patriarche sous les auspices duquel cette merveille s'était opérée.

Elles étaient encore sous l'impression de cette heureuse nouvelle, lorsque, le 19 février 1639, Madame de la Peltrie arriva à Tours avec M. de

Bemières.

Le premier soin de ceux-ci fut de se concerter avec le P. Grand-Ami, et de le prier d'aller d'abord seul chez l'archevêque, pour le préparer à la demande qu'ils venaient lui faire. Il s'y prêta de bonne grâce, quoiqu'il appréhendat fort d'essuyer un refus; mais à peine eut-il expesé le sujet de sa visite que le saint prélat, tout surpris, et ravi d'admiration, l'interrompit: "Eh quoi! mon Révérend Père, s'écria-t-il, estil donc vrai que Dieu veuille choisir quelques-unes de mes filles pour un si pieux dessein? Ah! fe ne suis pas digne d'une telle grâce. Mais en trouvera-t-on parmi elles qui soient assez cours geuses pour affronter les périls de la mer ?."

Le Père lui fit connaître alors les dispositions

de la Mère de l'Incarnation:

-"Allez, continua alors l'archevêque, et dites de ma part à la supérieure des Ursulines de donner entrée dans le cloître à Madame de la Peltrie, et de lui faire la même réception qu'elle

me ferait à moi-même."

Le P. Recteur avait été loin de s'attendre : une si gracieuse réception, et à un succès si facile et si prompt; il courut transmettre aux Ursulines l'agréable message qu'il venait de recevoir. En descendant les degrés de l'arche-vêché, il rencoutra Madame de la Peltrie et M. de Bernières, qui en le voyant devinèrent sur s figure l'heureux auccès de son entrevue. chevêque leur fit l'accueil le plus cordial, et ne fut pas longtemps sans reconnaître que leurs mérites surpassaient encore le portrait que lui en avait fait le P. Grand-Ami. Il fut enchants aurtout de l'exquise modestie de Madame de la Peltrie, et lui promit son assistance et sa protec-

tion pour tout ce qui dépendrait de lui.

A peine étaient ils sortis que le P. Recteur entra de nouveau ches le prélat, qui, en le congédiant après sa première visite, l'avait charg de venir l'informer si la Mère de l'Incarnation persévérait toujours dans ses premières disposi tions. Il lui dit que non-seulement elle soupirait encore des mêmes ardeurs; mais que l'esprit d'apostolat s'était répandu dans toute la communauté, qu'il n'y avait pus dans le monastère

me seule religieuse qui ne brûlat de sele pour le salut des ames, et que c'était vraiment un apectacle ravissant que de les voir et de les entendre. 1

"Puisqu'il en est ainsi, repartit l'archevêque attendri requ'aux larmes, dites à Madanie de la Peliria ve je lui donne la Mère de l'Incarnation, et : lle des religieuses que la communauté

Ini désignera pour compagne."

Pendant cet intervalle, M. de Bernières avait conduit Madame de la Peltrie au monastère des Ursulines. La supérieure à la tête de toutes les religieuses l'attendait à l'entrée du cloître. Des qu'elle parut, toute la communauté, séparée en deux chœurs, entonna le Veni Creator, pendant que la cloche du monastère sonnait à toute volée. On la conduisit en triomphe à l'église, où le prie-Dieu, destiné aux visites épiscopales, lui avait été préparé. Après le chant du Te Deum, toutes les religieuses, rangées en hémicycle autour d'elle, s'agenouillèrent ensemble au moment où elle se prosterna pour adorer le Saint-Sacrement. Il y eut un instant de silence solennel et de recueillement plein d'émotion. En se relevant après son adoration, Madame de la Peltrie promena ses regards sur le cercle de figures rayonnantes qui l'entouraient, Elle fut frappés de l'air d'exaltation religieuse dont elles paraissaient toutes animées. "On cût dit, ajoute la Mère de l'Incarnation, que cette bonne Dame avait apporté avec elle la joie du paradis, et que l'Esprit-Saint qui venait d'être invoqué, était descendu sur chacune de nos sœurs, et les consumait du même feu dont furent embrasés es apôtres, réunis dans le cénacle, au jour de la Pentacôte."

Il y eut alors un moment d'enthousiasme indicible; toutes les religieuses vinrent, l'une après l'autre, se jeter aux pieds de Madame de la Feitrie pour se disputer l'honneur de son heu-reuse préférence. Elles embrassaient ses genoux, les arrosaient de leurs larmes, et lui adressaient

he arrosaient de leurs larmes, et lui auressaient des paroles et touchantes que Madame de la Peitrie, suffoquée par son émotion, ne pouvait répondre que par des sanglots.

"Pour moi, continue la Mère dé l'Incarnation, des que je l'eus envisagée, je me ressouvins de cette Dame que j'avais vue en songe, et qui m'accompagnait dans le grand pays qui m'avait te montré. L'ingénuité et la douceur de son leurs, aon teint et toutes ses manières m'en viage, son teint, et toutes ses manières m'en renouvelèrent l'idée, et mon œur se sentit tout-à-coup uni au sien dans l'œuvre qu'elle silait eureprendre pour la gloire de Dieu. Ce qui me fit encore admirer la divine providence, ce fut d'apprendre plus tard d'elle-même, qu'en même tempe que Dieu me l'avait montrée intérieure-nient, il lui avait aussi donné les pramières inspirations de fonder un séminaire au Canada."

Pendant les trois jours que l'illustre fondatrice

denseura dans le monastère, toutes les religieuses se succédérent l'une après l'autre à sa chambre pour lui renouveler à ura instances, dans la crainte de n'avoir pas été suffisamment remarquées. Comme elles connaissaient l'influence de M. de Bernières sur Madame de la Peluie, elles descendaient ensuite au parloir, où il passait une partie de la journée, et le r laient d'interceder en leur faveur.

Cependant l'archevêque de Tours avait ordonne de faire les prières des quarante heures, pour implorer les lumières du Saint-Esprit. Toute la communauté était dans l'attente de la manifes-

tation de la volonté divine.

### CHAPITRE DIXIEME

La Mère de Saint-Joseph.

Au milieu de l'empressement général, il n'y avait, à part la mère de l'Incarnation dont le sort était déjà fixé, qu'une seule religieuse qui ne fît aucune démarche; non qu'elle ne brûlat de la sainte émulation de ses compagnes, mais parce que son extrême jeunesse, sa timidité se l'intime conviction de son indignité devant un ministère qui exigeait une vertu hérolque et une sainteté consommée, la retenaient dans l'ombre et le silence. C'était cette admirable Mère Marie de Saint-Bernard, l'amie de cœur, la disciple bien-aimée de notre Mère, et dont le nom s'est

déjà rencontré sous notre plume.

Marie de la Troche Savonnières était née le ? septembre 1616, au château de Saint-Ger en Anjou, d'une noble et ancienne famille du pays. M. de la Troche, seigneur de Savonnière et de Saint-Germain, son père, avait épour Jeanne Raoul, de noble maison comme lui, et comme lui pieuse et riche de méritas devau

Dieu et devant les hommes.

Des l'instant de sa naissance, la jeune camat passa, pour ainsi dire, des bras de sa mère dans les bras de Marie; car à peine avait-elle vu le jour que cette mère chrétienne, la galsieant entre ses mains, et l'élevant vers le ciel, la con sacra à la Saînte-Vierge et choisit Marie pour en patronne. Dès lors la divine Vierge la regardi-d'un ceil d'élection et d'amour; bientôt on vis se manifester en elle une raison précoce accon pagnée d'une profonde piété, d'une tendre dévu tion envers Marie et d'une pureté d'ame exquis qui se faisalent jour à travers ses actions enfe tines. À ces caractères distinctifs des flus Dieu se joignait une ardente charité envers le

Dans une des tourelles du château habitait un vicillard, pauvre et infirme, que M. et Madami de la Troche avaient recueilli par charité. Sou vent à l'heure des repas, elle se dérobeit ser

de l'en re d'une si l'embras pleine pe aumônes. d'argent p qu'elle av de l'acco de l'accor

A l'âge lacée au la grace esprit et au bientôt le prendre su donne la s Douée d'u cut bientô gee d'une mais elle s une si cha dide et si i de la jalou maîtresse. Vers l'a

couvent, po fut alors smale que ous leur g tion avait o

Des qu'e figiouse. Dieu, ile lu La violence extreme; c et avait por Si mère, de de la recca épargner c els allent la de la supér us speciaci ar stre vic

<sup>1.</sup> Le P. de Charlevoix.

dana la dana la t remarinfluence Peltrie, il passait t d'inter-

res, pour Toute la manifes

al, it n'y
dont le
ieuse qu'
ne brûlât
nes, mais
midité er
evant un
ue et une
u' r'ombre
are Marie
disciple
nom g'est

née le T Formala mille du connières épouse ne lui, et a devant

re enfant ère dans ille vu le ainistant , la con , pour sa regardis ; on vii; seconi re devoexquiss, s enfanélus de

nitait uni fadarnu 5. Soupait unix rements de ses parents, et aliait lui porter, cachés dans les pans de sa robe, une partie de sa nour-riture qu'elle lui offrait d'une main triomphante, en y jognain toujours quelques paroles de maire ensolation. Comme elle gâtait ainsi ses vetements, sa gouvernante finit par découvrir l'innocent stratagème et en avertit sa mère. Mais loin de l'en reprendre, la pieuse châtelaine fur ravie d'une ai rare inclination. Elle la fit venir, et l'embrassant avec attendrissement, elle lui donna plaine permission de faire toutes ses petites aumônes. Elles lui assigna même une somme d'argent pour le soulagement des enfants pauvres qu'elle avait pris sous a protection, et lui permit de l'accompagner dans les visites de charité qu'elle même avait coutume de faire.

A l'âge de huit ans, Mile. de la Troche fut placée au pensionnat des Ursulines de Tours, où la grâce de ses manières, la vivacité de son esprit et surtout son angélique piété lui gagnèrent bientôt le cœur de ses compagnes, et lui firent prendre sur elles, à son insu, cet ascendant que donne la supériorité, même parmi les enfants. ¹ Douée d'une intelligence exceptionnelle, elle les eut bientôt toutes surpassées, et fut même chargée d'une certaine surveillance dans la classe; mais elle s'acquittait de cette tâche délicate avec une ai charmante aménité, une modestie si candide et si ingénue, que ses jeunes disciples, loin de la jalouser, se plaisaient à l'appeler leur petite

maîtresse.

Vere l'âge de douze ans, elle fit une grave maladie qui obligea ses parents de la retirer du couvent, pour lui faire respirer l'air natal. Cu fut alors qu'ils purent apprécier mieux que jamais quel précieux joyau le ciel avait placé sons leur garde. Ils ne pouvaient asses remercier Dieu des heureux fruits qu'une sainte éducation avait développés dans son esprit et dans son

Des qu'elle fut rétablie, elle exprima le désir ce retourner à Tours, aîn d'y embrasser la vie réligieus. Ses parents, qui l'idolâtraient, eurent beaucoup de peine à la laisser partir; mais comme ils étaient profondément chrétiens, et qu'lls ensignaient de l'opposer à la volorté de Dieu, fis lui donnérent enfin leur consentement. La vicieuse qu'elle se fit en cette occasion fut extrême; car elle était d'une grande sensibilité, et avât pour tes parents l'affection la plus tendre. Se mère, de son côté, ne se sentant pas le consente de la recorduire, pris une de ses parentes de lui éparenter ce sacrifice trop douloureux pour elle, en allant la remettre elle-même entre les mains de la supérieure des Ursulines. C'est toujours un spectacle touchant que de voir ainsi la nature aux prises aveu la grâce, lorsque celle-ci finit par êre vistorieuse; car la violence de la lutte donné plus de prix à la violore; et en voyant ann de sourage et de uonstance en des natures

frêtes et délicates, on en sent animé aoi-même de combiat par leur exemple, et l'on n'oss plus désespérer de son propre cour. 1

Dès que Mile. de la Troche fut entrée ches les Ursuines, elle démanda qu'on l'admit au noviciat; et elle le fit avec tant d'instances, que, bien qu'elle n'eût ni l'âge ni la santé nécessaires, on la reçut, mais à la condition qu'elle en sortierait des que ses parents en manifesteraient la désir.

Après bien des délais et des résistances, ils consentirent enfin à lui laisser suivre et vocation. Elle eut aussi de cruelles luttes à soutenir contre les tristesses et les défaillances de son propre cœur qui la faisait parfois incliner vers la terre; mais elle triompha, avec un courage héroïque, de ses tendresses filiales, et marcha, d'un pas ferme, vers l'autel du sacrifice,

Enfin le jour de sa vêture arriva : l'esprit de ténèbres profita de cette dernière occasion pour lui livrer un suprême assaut. Sa mère, après l'avoir, selon la contume, parée de la robe des fiancées, voulut l'embrasser une dernière fois, avant de la conduire à la grille et de s'en séparer pour jamais; mais alors toute sa tendresse maternelle se réveilla; elle la saisit entre ses bras, et, le cœur navré de douleur, elle demeura longtemps sans pouvoir proferer une parole, jusqu'à ce qu'une défaillance viînt dénouer cets douloureuse étreinte. M. de la Troche, pale sans voix, fut obligé d'aller seul conduire sa fill à la porte de la clôture, où les religieuses la recurent, et accompagnèrent de leurs charts son noble eacrifice. Les assistants ne pouvaient retenir leur larmes à la vue d'une résolution ai ferme dans un âge si tendre. "Elle m'a svous depuis, dit la Mère de l'incarnation, que cette attaque lui fut plus rude et plus sensible que toutes les autres. "Mais si elle ne fut pas alors ébranlée, c'est que cette bienheureuse lière, qui du premier coup d'œil, avait deviné en elle la plus généreuse de toutes ses disciples, lui avait tendu sa forte main, et l'avait déjà entraînce bien loin vers ces hauteurs de la perfection, dont elle lui avait montré les cimes infinies.

Dès l'origine de se vocation à la vie montatique, la Mère de Saint-Bernard avait sent indire en elle un vit désir du salut des âmes. La lecture des Relations de la Nouvelle-France qui circulèrent dans la communauté peu de temps après, fournit un nouvel aliment à cette flamme apostolique; mais l'impossibilité où elle se voyait de ne pouvoir jamais réaliser ces dévirs extractinaires, les lui fit d'abord envisager comme de vaines chimères de son imagination. Elle en si part cependaut à sa bien aimée confidente, la Mère de l'Incarnation, à qui elle n'avait jamais caché le moindre secret de son âme. La Mère de l'Incarnation y reconnut la vocation divine; mais ce ne fut qu'aux premières démandass de

<sup>3.</sup> Obe. Shibitis Poli-

<sup>1.</sup> Che. Sainte-Fol.

Madame de la Peltrie, que toutes deux comprirent il n'y en eut aucune dont la vocation ne fûtparfaitement le but et le sens de ces aspirations, dont elles n'avaient jamais ceé espérer la réali-Seule la Mère de Saint-Bernard parut libre et

sation.

Dis que Madame de la Peltrie eut mit le pied dans le monastère des Ursulines, la Mère de Saint-Bernard sentit à l'instant se réveiller en elle, plus vits que jamais, tous ses tressaillements intérieurs et tout son zèle pour la vie d'apostolat, Mais se croyant trop indigne d'une missions si sublime, elle se contents de soupirer en silence, et de s'offrir en holocauste pour la conversion des sauvages. Cependant une secrète impulsion l'entraînait tour-à-tour vers la chambre de Madame de la Peltrie, et vers le parloir où se tenait M. de Bernières; elle allait ainsi tout le jour, pensive et indécise, rêdant à travers le monastère, et n'osant se présenter, lorsqu'enfin la Mère de l'Incarnation la rencontra à l'entrée du parloir. Frappée d'une inspiration soudaine, elle la prit par la main, la conduisit tout droit chez M. de Bernières et le pria de l'examiner attentivement.

Peu d'hommes possédaient à un degré aussi tminent le don du discernement des esprits. Il lui fit d'abord rendre un compte exact de tout ce qu'eile avait ressenti au sujet de la mission du Canada; et après un mûr examen, il reconnut en elle, à n'en pouvoir douter, l'apôtre prédestinée de Dieu. Enfin il la congédia en lui donnant l'assurance qu'il appuyerait sa demande de

toute son influence.

Elle sortit, toute rassurée ivre de joie, et courait en hâte à la chambre de la Mère Superieure<sup>1</sup>, pour se réjouir avec elle des espérances qu'elle venait de recevoir. Mais celle-ci l'accueillit avec une entrème froideur, traita même sa démarche de présomptueuse légéreté; et pour lui enlever jusqu'à l'ombre de l'espoir dont elle se berçait: "Alles, lui dit-elle, et préparez-vous à prendre la chambre et l'emploi de celle qui sera choisie pour la mission du Canada." L'humble vierge pour la mission du Canada. "L'humble vierge fut éclater en cette occasion sa parfaite abnegation et son entière confiance en Dieu. Elle ac retira, anns faire la moindre observation, et m'ouvrit plus ann faire la moindre observation, et du ciel.

Rentrée dans sa cellule, elle se prosterna la face contre terre, et renouvels à Dieu le sacrifice de sa vie, conjurant le Seigneur de ne pas permettre que ses péchés missent obstacle à ses desseins aur elle. Sœur Marie remit ensuite sa demande entre les mains de Saint-Joseph, et fit vœu de prendre son nom et de le porter toute sa vie, s'il lui obtenait is grâce qu'elle désirait.

von de prendre son nom et de le porter toute sa vie, s'il lui obtenait la grâce qu'elle désirait. Enfin les prières des quarante heur-sterminées, la communauté se réunit pour faire l'élection. Chaque religieuse fut proposée l'une après l'autre, car toutee, enfiammées par la même passion évangélique, s'étaient mises sur les rangs, mais

1. C'était encore la Mère Françoise de Saint-Bernard.

il n'y en eut aucune dont le vocation ne s'âtentravée par quelqu'obstacle insurmontable. Seule la Mère de Saint-Bernard parut libre es réunit tous les suffrages, au grand étonnement de la communauté. La supérieure elle-même, qui avait déclaré formellement qu'elle ne consentirait jamais à priver les Ursulines d'un sujet si précieux, demeura interdite à la vue d'un résultat si inattendu. Ne pouvant s'empêcher de remanaître le doigt de Dieu dans cette merveilleuse élection, elle u'y mit d'autre condition que l'acquiescement de la famille de la Troche, amie et biensaitrice du monastère.

Un courrier fut expédié immédiatement & Angers, où résidaient alors M. et Madame de Savont.ières. Cette étrange nouvelle fut un coup de foudre pour eux. Madame de la Troche surtout en fut terrassée. Après le premier moment de stupeur, elle résolut eans délai de se rendre à Tours, afin de renverser ce projet. Mais Dieu, qui tient entre ses mains les esprits et les cours.

d'un souffle fit évanouis cet orage.

Au moment où Madame de la Troche montait en voiture, le supérieur des Carmes entra dans l'avenue du château. Elle n'eut rien de plus pressé que de lui apprendre le but de son voyage; mais le saint religieux, loin d'approuver détermination, lui fit comprendre l'honneur insigne que Dieu faisait à sa famille en daignant appeler son enfant à une vocation si sublime. Il entra avec elle dans l'appartement de M. de la Troche qui était alors malade; et comme s'il eût été l'envoyé du ciel pour leur intimer les ordres du Seigneur, il leur parla avec tant d'élo-quence et d'inspiration, qu'il parvint à éclairer leur foi un instant obscurcie par les tendreases de la nature. La lutte fut violente, mais de courte durée. Ils se résignèrent avec un courage magnanime à la volonté divine, et écrivirent aur le champ à leur fille une lettre d'acquissoment si touchante et si pleine de sentiments chrétiens que la Mère Supérieure voulut en faire la lecture en présance de la communauté. Toutes les religieuses pleurèrent d'attendrissement en entendani l'expression de cette foi si pure, qui jaillisadi à travers les sanglots et les cruels mignements de ces deux nobles cours, en prétant l'oreille aux accents de cette dernière bénédiction qui tombait, avec tant de larmes, sur cetta chéré enfaté qu'ils ne devaient plus revoir. Seule, la mère de Saint-Bernard parut supérieure à tous les sentiments de la retresse. les sentiments de la nature. Le glaive de grandes immolations avait tranché le dernier de ces liens de la chair et du sang qui, ai longtemps l'avaient retenue captive sur la terre; la joyense colombe du Seigneur, anjourd'hui dégagée d'entraves, déployait enfin, en toute liberté, ses ailes frémissantes vers les cieux. Elle n'eut de pensées que pour rendre grâce à Dieu es au glorieux. protecteur dont la puissante intercession avait opéré ce miracles inespéré. A l'instant même pour accomplir son vosu, e le quitte son nom de

religion
qui est d
de la Not
encore, t
de bênée
de des he
tant aime
Désorn

mais Die saus melle jusqu'alo avec qui comme si secret, et l'amais, a saus retou périls qu' sur cette hordes sau i les rais ne purent et l'atilia.

rage de re laisser to

pourvu. nommée famille trè désir de se salut du p lieu, ni le directeur v que la pro-précis où Kêre de l' suxiliaire. indiqua le préparé. maigré les de son frè chaneine d condition, nombre de eloges qu' devint glu lines de Qu leur cycle compagner moins tend ie Mère d

La veille mation rou our fuire a n ne fût,
nontable,
nontab

veilieuse

que l'ac

, amie et

ament &

adame de t un coup oche sur-

r moment

ais Dieu.

es cœurs,

e montait

ntra dans

de plus

n voyage;

rouver e

neur insi-

e M. de la

omme s'il

tant d'éloà éclairer tendresses

mais de

n courage

virent sur

coutes les en entenui jaillis-

t l'oreille

iction qui ette chere Scule, la re à tous

a joyeuse

t de peniglorieux ion avalt

n nom de

Désormais Madame de la Peltrie Louvait partir: le suçcès avait dépassé toutes ses espérances; mais Dieu ne lui permit pas d'aller plus lein sans mêler une goutte d'amertume à cette joie jusqu'alorasaus mélange. Une fille de confiance, avec qui elle avait été élevée, qu'elle regardait comme as sœur, pour qui elle n'avait point de secret, et qui lui avait promis de ne l'abandonner jamais, n'eut pas plus tôt vu son départ fixé sans retour, qu'elle fut épouvantée à l'idée des périls qu'elle aurait à essuyer sur mer, et ensuite sur cette terre inhospitalière, toute peuplée de hordes sauvages et sanguinaires. Ni les prières, n'i les raisons humaines, ni les motifs surnaturels ne purent calmer ses frayeurs, et Madame de la Peltrie se vit forcée de la reuvoyer à Alençon.

Il faillait en trouver une autre qui eût le courage de relever la couronne que celle-ci venait de laisser tombér. La providence y avait déjà pourvu. Depuis près de six ans, une pieuse fille, nommée Charlotte Barré, appartenant à une famille très-honnête, se sentait pressée d'un vir désir de se consactré au service de Dieu et au salut du prochain, sans toutefois connaître ni le lieu, ni le temps de sa vocation. Elle avait pour directeur un Père de la Compagnie de Jésus, que la providence amena à Tours au moment précis où Madame de la Peltrie confiait à la Mère de l'Incarnation le choix d'une nouvelle unxiliaire. Instruit de leurs perplexités, il leur indiqua le précieux sujet que le ciel leur avait préparé. La jeune fille accepta avec bonheur, magré les protestations, les prières et les larmes de son frère et d'un oncle vénérable, prêtre et chancine de Tours. Elle n'exiges, pour toute condition, que la promessé d'être admise au monstre des religieuses de chœur dans le nouveau monsetère. L'avenir justifia perfaitement les bloges qu'en avait faits son directeur. Elle devint que la première professe des Ursulines de Québec; et elle brille aujourd'hui dans leur cycle monastique, à côté de ses illustres compagnes, d'un éclat plus tempéré, mais non moins tendre et non moins touchant, sous le nom de Mère de Saint-Igusce.

# CHAPITRE ONZIÈME

#### Départ de Tours.

Le veille de son départ, la Mère de l'Incarnation réunis les membres de sa famille pour sur faire ses adieux. Nul d'entr'eux n'avait le

moindre soupcon du grand événement qui allait l'enlever à leur affection. Mais à peine en eutelle levé le voile, que celle de ses sceurs chez qui elle avait v sou quelques années, mit tout en cauvre pour la retenir. Après avoir spuisé toutes les supplications, elle alla s'adresser à l'intendant, puis à l'archevêque de Tours, et à tous ceux qu'elle croyait avoir quelqu'influence sur sa sœur. Enfin voyant que tout était inutilé, elle eut recours à la justice, et revint aux Ursulines accompagnée d'un notaire, è qui elle fit dresser, en présence de sa sœur, une opposition en forme contre son départ. Cette menace restant encore sans effet, elle crut l'intimider en faisant revoquer la pension qu'elle avait accordée à son fils. Mais la Mère de l'Incarnation resta impassible devant cet orage; pas même le plus léger nuage n'altéra la sénérité de son front. Pour toute réponse, elle fixa sur elle un de cés longs regards, emprents d'une expansive commisération, plus navrant qu'un reproche, plus tendre qu'une prière, plus éloquent que nul discours.

"Ma sœur, lui dit-elle enfin d'une volx ferme, mais vibrante de tendresse, depuis le jour que j'ai quitté mon fils pour suivre les conseils évangéliques, j'ai prévu l'abandon et l'isolement où il vivrait. Aussi ce n'est pas un bras de chair que je lui donnai pour protecteur et unique appui; mais c'est entre les bras de la providence que je l'ai abandonné sans réserve. Jusqu'à présent je n'ai point été trompée dans ma confiance; car celui qui a promis de veiller sur ces jours ne révoque jamais ses promesses, et le passé m'est un gage assuré pour l'avenir."

Une telle puissance de volonté, un dépouille-

Une telle puissance de volonts, un dépouillement si complet, un empire sur soi-même si insectacible aux forces de la nature, révèlent la consommation de la vertu. Celui-là seul qui s dit: "Quiconque aura quitté à cause de moi sa maison, ou ses frères, ou ses securs, ou son père, ou sa mère, ou se senants, on ses terres, en obtiendra le centuple et possédera la vie éternelle," 1 celui-là seul, disons-nons, pouvait inspirer un tel hérolisme, et étouffer ainsi les dernier cris des entrailles maternelles.

Déscepérant de pouvoir jamais vaincre effemême la Mère de l'Incarnation, sa sœur écrivit au jeune Martin qui terminait alors ses études à Orléaus, pour lui apprendre le départ de sa mère, l'aigrir d'avance contre ce nouveau santfice, et lui indiquer les movens de les présents.

fice, et lui indiquer les moyens de les prévents.
Cependant l'archevêque de Tours, voulant assurer le sort des deux religieurs qu'il cédait à la mission du Canada, convoqua, dans son palais, un assemblée de quelques personnes qu'il honorait de sa confiance intime. Il y invita M. de Bernières et Madame de la Peltrie, et voulut que la supérieure des Ursulines avec une autre religieuse, la Mère de l'Incarnation

<sup>1.</sup> Math. zix, 20.

et la Mère de Seint-Joseph y fussent aussi pré-

Le vanérable vieitland témoigna d'abord son bonheur du choix que le Seigneur avait daigné faire de deux de ses religieuses pour une ceuvre sassi asinte ; mais il ajouta que la sagesse et sa conscience lui prescrivaient de ne rien conclure sans être assuré de ressources suffisantes pour e nouveau monastère. Il pris, en con quence, sadame de la Peltrie de passer en sa présence

ontrat de fondation.

Madame de la Peltrie répondit que son dessein stait de conssorer as fortune tout entière à cette cauvre, et que pour s'interdire à elle-même et à tout autre les moyens d'en rien retrancher, elle donnait elle-même à la nouvelle commanauté. Mais que comme elle n'avait pas prévu cette demande avant son départ de Paris, où se trouvaient tous ses papiers, elle laissait à Monsei-gneur de juger s'il ne serait pas plus opportun de retarder de quelques jours l'exécution de ce contrat, dans la crainte d'omettre dans l'acte quelque clause essentielle, qui le frappat de nullité; qu'au reste, s'il voulait lui indiquer à Paris quelques personnes en qui il eût une par-faite confiance, elle était prête à passer le contrat de fondation en leur présence, et d'y suivre toutes ses intentions.

Le prélat se rendit à de si excellentes raisons, t délégus à cet effet le P. de la Haye et Dom Raymond de Saint-Bernard, alors provincial de

Enfin le jour du départ de Tours se leva; c'était le 22 février 1639. Dès le matin, le carosse de l'archevêque attendait, dans la cour du monastère des Ursulines, les deux missionagires pour les transporter au palais épiscopal, où le venérable prélat voulait célébrer la sainte messe en leur présence, et les communier de la main. Mais se paternelle sollicitude lui avait a main. Mais sa paternelle sollicitude lui avait au tenter plus que ne permettaient son extrême vieillesse et ses infirmités. Il ne put qu'assister à l'auguste sacrifice qu'il fit célébrer par son aumônier, et communier avec les deux religieuses, accompagnées de leur supérieure, d'une autre religieuse, de Madame de la Peltrie et de M. de Bernières.

Après le repas d'adieu qu'il leur servit à sa propre table, et pendant que son secrétaire ex-pédiait les lettres d'obédience, il les réunit dans son salon pour leur adresser ses dernières paroles. La Mère de l'Incarnation le pris alors de laur commander le voyage, afin de jouir du mérite de l'obéissance. Le vénérable patriarche, attendri jusqu'aux larmes, se rendit à leurs youx, et leur adressa d'une voix tremblante d'émotion une exhortation si touchante, si pleine d'onction une exhittation si toutainte, a piente d'onction at d'esprit évangélique, que toute la piense société fondit en pleurs. "Mes sœurs, sjouta-t-il en terminant, à la veille où vous êtes d'entrer dans une nouvelle terre promise, nous allons chanter ensemble, avant de nous séparer,

le cantique des enfante d'Israel au sortir de

l'Egypte."

Transportée d'un saint enthousissme, le Mére de l'Incarnation entonna alors avec a compigne le peaume in aritu lerael de Legypto, quis le cantique Magnificat, auxquels toute l'hasitance répondit en chosur. Enfin l'archevêque se tournant vers M. de Bernières et Madame de la Peltrie: "Voici, leur dit-il en indiquant les deux héroit es, l'inestimable trésor que je vous confie; voici les deux pierres fondamentales de l'édifice que vous voules élever dans le Nouveau-Monde, à la gloire de Jésus et de Maris-Qu'elles y soient comme deux piarres préclauses. Qu'elles y soient comme deux pierres précieuses semblables à celles des fondements de la Jerusemblables à celles des fondements de la Jarusselm céleste. Que ce temple soit à jamais pallieu de paix, de bénédictions et de gracez, plus fécond que ne fut jamais calui de Salomon. Que les portes de l'enfer ne prévalent point contre lui, et ne puissent jamais lui nuire davantage qu'à celui ce Pierre. Que Dieu y habite comme Père et comme Epoux, jusqu'à la consemmation des siècles." consommation des siècles. "

En achevant ces paroles, qui furent comme le testament de ce vénérable vieillard de quatrevingte ans, il étendit les mains sur les saintes fondatrices, qui se jetèrent à ses pieds pour rece-voir sa bénédiction.

De la elles revinrent au monastère pour embrasser une dernière fois leurs chères compagn

Un coup d'œil jeté en arrière suffire pour faire comprendre le vide immense qu'allait faire dans cet asile sacré le départ de ces deux éminentes religieuses. Marie de l'Incarnation était en suit la mère spirituelle de la plupart de ses acurs, tandis que la Mère de Saint-Joseph per les graces attractives de son caractère et la candeur de son âme aimante, en était le charme et l'idole. Toutes les religieuses vinrent l'une après l'autre se jeter en sanglotant dans leur bras, les arroser de leurs larmes et leur faire leurs adieux dans une tendre et suprême streinte. Seule la Mere de l'Inc. nation pesséda son ame, su milieu de l'atter prissement général. Soutenant le courage moins vivil de se moins viril de sa compagne, dont le ossur plus sensible fléchissait parfois sous le fardeau de l'émotion, entourée de toutes ses dispines, si tendrement simées, qu'elle avait enfantées à la vie parfaite, et qui ne pouvaient détacher leure regards, ni leurs cœurs de leur mère, elles les exhortsit à consommer généreusement leur acqui-fice; et pendant qu'elle leur parlait avec une onction admirable, see regards sereins, daves vers le ciel, semblaient déjà contempler, dans un monde invisible, la couronne promise à se travaux. Ceux-la seuls qui ont le sentiment intime et profond de la foi comprundront tout ce qu'il y a d'exaltation et d'indissoluble énergie dans ces pures et saintes affections de cours angéliques, dans cette ineffable union des Ames, victorieuses de l'égolame, dont les santiments, même purament naturels, transfigurés per la Enfic

e frater L voitur mps dan ne du m lus isma Adieu d iel, où co années d Dieu, d in céleste sys de la mante ch tain exil, belles, si a doux souve

Il faut a

our comp ent s'y as acrifice il dieu à ces Il noce a é magnit que la gracieta tère des l Yombre sad pendant qu nous conte cathédrale, chaque fler pouvenir n mannale o oyauses vo rayon du a collines en Loire, le fer cothédrale, Ursulines, oue répâte e nortizade.

ne, le Mér compagn liquant les ns le No

jusqu'à la t comme le de quatreles saintes S DOUR FOCE

re pour en-

alent point

i nuire da-

Dien y he

compagnes. a pour faire t faire dans éminentes ait en effet r les graces leur de son et l'idole. orde l'autre les arroser lieux Jane e la Mere le courage ceur plus lardeau de isciples, ai antées à la cher leurs e, elles les leur as criavec une ns, élevés pler, dans sentiment nt tout ce le énergie de cœurs ntiment

ilizion et consagrée per la foi, plongent dans le de Dieu même, at conservent toujours avec friaheur de leur innocence, l'immortalité de to for cheur de leur innocence, l'immortalité de bur origine. Comme ces lianes de nos forêts, qui se suitement et forment d'invincibles nouds de l'en ces annu au trono des vieux arbres, ainsi le liens des chastes affections, qui unissent les amilles monastiques, se resserrent et deviennent inviolables en se rattschant au ciel.

Enfin nos chères voyageuses s'arrachèrent à e fraternels embraccements, et montèrent dans ex voitures qui les attendaient déjà depuis long-imps dans la cour du couvent. Bientôt le pas apide des chevaux eut dérobé à leurs yeux la ue du monastère tant aimé qu'elles ne devaient

lus jamais revoir.

Adieu done, cloître bâni, portique sacré du années de paisible solitude sons l'unique regard Dien, dans les suaves et mystiques entretiens du céleste Epoux. Adieu, toi auevi, charmant du céleste Epoux. Adieu, toi auevi, charmant paye de la Touraine, adieu pour janvais, car ces enfants chéries, qui vont te quitter pour un lointain exil, ne reverront plus tes campagnes si belles, ai attrayantes, peuplées de tant et de si doux souvenirs, et que leurs regards parcourent pour la dernière fois!

Il faut avoir vu soi-même ce pays enchanteur pour comprendre combien le cœur et l'âme doi-vent s'y attacher invinciblement, et quel cruel sagrifice il faut s'imposer pour dire un éternel adicu à ces lieux chéris du ciel et des hommes. Il nore a été danné de contempler à losir ces magnitures horizone, de reposer nos regards sur le gracie se cité de Toure, sur l'antique monastère des Uraulines, où semblait errer encore Fombre secrée de la Mère de l'Incarnation. Et cendant que, l'esprit plein de cette douce vision, sous contemplions, du haut des tours de la esthédrale, le splendide paysage qui se déroulait cathédrale, le spiendide paysage qui et des la cathédrale, le spiendide paysage qui et des édifice, chaque fleur des champs semblait exhalter son chaque fleur des champs semblait exhalter son chaque fleur des la cathédrale le la cathédrale le la cathédrale la cathédra couvenir mêlé au souvenir mélancolique de la satrie lointaine et nons redire son nom tant aimé es beau pays et de notre cher Canada. Chaque musmure de la terre ou du ciel nous l'apportait evec les parfume de la brise du soir, avec les joyeusse volées des cloches argentines, a c le rayon du soleil couclant qui dorait de ses teintes sées les lignes harmonieuses de l'horizon, les Loire, le fenestrage et les mille clochetons de la cathédrale, et l'antique façade du cloître des Uraulines, Toutes ce qui parlait aux sens, au cour et à l'âme, au milieu de cette riche nature, nous répétait avec amour: Marie de l'Incarnation.

The state of the second second

# TROISIEME EPOQUE

VIE APOSTOLIQUE 1639-1672

### CHAPITRE PREMIER

Paris-Anne d'Autriche-Nouvelles entraves

Dès que la petite troupe fut arrivée à Orléans, le jeune Martin, qui avait été prévenu d'avance, se rendit à l'hôtel où sa mère était descendus. Simulant d'abord une ignorance complète de son dessein, il parut d'une surprise extrême de la voir dans un tel lieu, et la supplia de lui dire où elle allait.

"-Je vais à Paris, répondit elle simplement. "- Mais n'irez-vous pas plus loin, continua le jeune homme.

- Je me rendrai probablement, repartit-elle,

jusqu'en Normandie."
Voyant alors que sa mère cherchait à éviter une explication, il tira de son habit, sans autre préambule, la lettre que sa tante lui avait écrite, et qui renfermait la révocation de la pension qu'elle avait créée en sa faveur, en reconnaissance des services de sa mère. La servante de Dieu prit la lettre, la lut attentivement, et levant les yeux au ciel: "Oh! que le démon, s'écriat-elle, a d'artifices pour traverser les desseins de Dieu!"

Puis abaissant sur son fils un regard où se peignaient tout à la fois l'exquise tendresse de la mère et l'héroïsme de la sainte: "Mon fils, il v a huit aus que je vous ai quitté pour me conner à Dieu; depuis ce temps, dites-moi, vous a-bil manque quelque chose?"

"- Non, repartit le jeune homme.

"—Eh bien, reprit-elle, le passé doit vous répondre de l'avenir. Quand je vous ai quitté pour l'amour de Celui qui m'en avait donné l'ordre, je vous abandonnai à lui, et je le priai de vous servir de père. Vous voyez qu'il l'a été au dela même de nos espérances. Il continuera, soyez-en sûr, comme il a commence. Montresvous seulement le digne fils du meilleur des peres, gardez ses commandements, ayez en sa providence paternelle une entière confiance, et vous éprouverez qu'il ne manque point à ceux qui le craignent. Je pare, il est vrai, mon fils, pour une mission bien lointaine, je m'en vais au Canada; mais si je vous dis adieu pour une seconde fois, c'est pour obéir à Celui qui me l'ordonne. Quel honneur pour moi d'être choisie pour l'exécution d'un si grand dessein! et quelle joie n'en devez-vous pas ressentir vous-même, si vous m'aimez véritablement!"

Longtempe elle lui parla, ti'une voix solen-nelle, des graves devoirs de la vie, des trésors cachés de la prière, des jouissances intimes de

vertu, des sacrifices d'une vie chrétienne, holocaustes éphémères échanges pour d'éternelles couronnes. Elle l'entretint des consolantes pensées de la foi qui unissent partout les saints, en quelque lieu que le souffle de Dieu les pousse ou les disperse, et lui dit que, chaque jour, elle se rencontrerait avec lui dans le cœur de Dieu à travers la distance des mers. A mesure qu'elle élevait ses pensées de la terre au ciel, le jeune homme forenait age naturel; ses traits abattus se détenue est in lement, sont front s'illuminait, le source e maissait sur ses lèvres; et lorsqu'elle cut sur de parler, il se jeta à ses pieds, les yours istagues de larmes, et lui demanda sa bénediction. Il releva tout changé, brûla ses papiers, et fit à Dieu, dans la sim-plicité de son cœur, l'offrande de ce qu'il avait de plus cher au monde: le sacrifice d'une telle mère. La récompense de cette générosité ne se fit pas longtemps attendre; et comme on le verra par la suite, ce sacrifice fut pour lui la source de grâces intarissables et le sceau de son

Le lendemain, les voyageuses continuèrent leur route, et arrivèrent à Paris, cinq jours après leur départ de Tours. En apprenant leur arrivée, les Ursulines du faubourg Saint-Jacques s'empres-sèrent de leur offrir l'hospitalité dans leur monastère; mais la nécessité de ne pas se séparer, afin de faciliter les préparatifs du voyage, les obligea de refuser cette charitable invitation. Elles préférèrent l'offre généreuse que leur faia it de sa résidence M. de Meules, maître d'hôtel du roi, à cause de sa proximité de la maison

professe des Jésuites.

A peine y étaient elles établies, que M. de Bermères tomba dangereusement malade. Ce contre emps entrava sérieusement les affaires de la mission, dont il était l'âme; mais il contribua beaucoup à tranquilliser les parents de Madamé de la Peltrié qui commençaient à s'inquiéter, et menaçaient de retarder son départ indéfiniment; l'assiduité de celle-ci auprès du malade acheva de dissiper leurs derniers doutes.

Dès que M. de Bernières fut rétabli, il usa de tant de diligence, qu'avant la fin du mois, le contrat de fondation était passé, et tous les pré-

paratifs du départ terminés.

Depuis le 19 mars, la Mère de l'Incarnation et la Mère de Saint-Joseph habitaient le monastère du faubourg Saint-Jacques. Elles y firent l'ac-quisition d'une nouvelle compagne, la Mère de Saint-Jérôme, qui obtint de ses supérieures la permission de se joindre à elles. Il ne restait plus qu'à demander l'agrément de l'archevêque de Paris, qu'on s'était flatté d'obtenir sans peine; il fut en effet accordé à la première demande. Mais dès le lendemain, sans qu'on pût en deviner le motif, l'archevêque fit dire qu'il rétracțait son obédience; et malgré toutes les instances qu'on lui fit, il persista dans son refus. Ayant même appris que Madame la

Duchesse d'Aiguillon et Madame la Comtesse de Brienne, qui s'étaient vivement intéressées au nouvel établissement, s'étaient engagées à le fléchir, il s'éloigna de Paris pour échapper à leurs sollicitations.

Cependant la nouvelle de la présence à Parie de nos héroïnes s'était répandue dans la ville. Les personnages les plus distingués de la haute société, et piusieurs dames de la cour vinrent

leur rendre visite.

Un matin le carrosse de Madame la Comtesse de Brienne s'arrêta devant le monastère des Ursulines; c'était la Comtesse elle-même, accom-pagnée de Madame de la Peitrie, qui vendi prendre les deut religieuses pour les conduire a Saint-Germain, où la reine Anne d'Autriche désirait les voir. Elles furent toutes confuses de l'accueil gracieux et confial qu'elles reçurent; de la sympathie et de la vénération dont elles furent l'objet. La reine ne pouvait se lasser d'admirer la générosité avec laquelle Madame de la Peltrie, dans la fraîcheur de l'âge, à l'entrée d'une carrière pleine de séduisantes promesses, renonçait à tout, pour aller s'ensevelir dans les forêts du Nouveau Monde, et se consacrer aves tous ses biens à la conversion des tribus sauvages. L'éminente sainteté de la Mère de l'Incarnation. l'expression d'extase habituelle qui resplendissait sur sa mâle physionomie, dans son regard calme et limpide, l'empreinte de recueillement et d'austérité gravée sur tous ses traits, l'onction mys-tique de chacune de ses paroles la ravirent d'admiration. Cette courte entrevue lui fit concevoir de notre sainte une estime qui surpassait toutes les louanges que lui en avaient faites les dames de la cour.

Ce sentiment d'admiration se changeait en témoignages d'attendrissement et d'affectueuse compasion, lorsqu'elle jetait les yeux sur la compagne, dont la tendre jeunesse, et la délicate complexion semblaient s'allier si peu avec tant de courage et de générosité. La reine ne pouvait retenir ses larmes en songeant à toutes les traverses et à tous les dangers auxquels cette frèle existence allait être exposée. Elle voulut savoir jusqu'aux moindres circonstances d'une entreprise si extraordinaire; et lorsqu'elle eut appris l'objection qui s'était élevée contre le départ de la Mère de Saint-Jérâme, elle envoya sur le chan un gentilhomme de sa cour à l'archevêque de Paris, pour le prier de sa part d'accorder cette religieuse à Madame de la Peltrie; mais l'archevêque, qui s'était douté de cette nouvelle tentative, s'était dérobé d'avance à toutes les

recherches.

Une croix plus amère attendait la Mère de l'Incarnation avant son départ de Paris. Son fils avait mandé au Père de la Haye qu'il désirait entrer dans la Compagnie de Jésus, et l'avait prié de lui servir d'intercesseur auprès du Père Provincial. Le Père de la Haye crut qu'il ne pouvait choisir de circonstance plus favorable

i ou'i lut qu'il u'une r un pénib Liger le c il ue pou qu'il croy règles de l donna po ajoutant son désir, de philoso · Benreu

ne se réa qu'il avai loin d' le jeune heu Epfin le

petite colo laiseant d' remplis d'édévouée à rejoignit à resau de M une leur ar La Mère

Joseph fur où leur pré aportolique La Môre C la faveur d conquête l valent fait râces à D ai faire de ju'elle ave

En appr Joseph por alièremen rnel de la ses parents onsenteme Monie n'ét mauvai

diricaure : Quelqu'a

oce à Paris ns la vill de la haute our vinrent

a Comtesse

nastère - des me, accom qui vendi conduire & d'Autriche és confuses es recurent. n dont elles it se lasser lle Madame ge, à l'eutrée elir dans les nsacrer avec nis sauvages. Incarnation. esplendissait regard calme nent et d'ansonction mysla ravirent

e lui fit conui surpassait ient faites les

changealt en d'affectueuse yeux sur sa et la délicate eu avec tant ne ne pouvait outes les trala cette irèle voulut eévoir d'une entre le eut appris le départ de sur le champ chevêque de corder cett ; mais l'artte nouvelle à toutes les

la Mère d Paris. Son ye qu'il désius, et l'avait rès du Père crut qu'il ne

lettre de son fils, afin de se concerter avec elle sur le parti qu'il y avait à prendre. La vertueuse mère fut au comble de ses vœux, et conclut avec ini qu'il fallait sans tarder faire venir le jeune homme à Paris. Dès son arrivée, il fut présenté au Père Dinet. Malheureusement celui-ci s'aper-sut qu'il souffrait d'une attaque de surdité, dont les suites lui donnèrent de sérieuses appréhendons. Croyant en outre, ne découvrir en lui m'une médiocre intelligence, il se trouva dans n pénible embarrae. D'un côté, il craignait d'affiger le cœur si sensible d'une mère; de l'autre, il ne pouvait se résoudre à se charger d'un sujet qu'il oroyait privé des aptitudes requises par les règles de la Compagnie. Afin d'atténuer le coup, il donna' pour prétexte le nombre des novices, ajoutant que, si le jeune homme persistait dans on désir, il pourrait être admis après son cours de philosophie.

Repreusement les craintes du Père Provinci il ne se réalisèrent point. L'infirmité physique, qu'il avait oru remarquer, n'eut aucune suite; loin d'être dépourvu des qualités de l'esprit, è leune homme donna dans la suite des preuves

fl'une haute intelligence.

Enfin les derniers préparatifs du voyage furent terminés vers le commencement d'avril, et la tite colonie canadienne se dirigea sur Dieppe, paus à Paris un nombreux cercle d'amis tout pais d'estime pour leurs vertus, et entièrement onés à leur œuvre. Le Père Lalemant les rejoignit à Rouen, et leur annonça que le vaisen de Madame de la Peltrie n'attendait plus que leur arrivée pour faire voile.

La Mère de l'Incarnation et la Mère de Saint-Joseph furent reçues par les Ursulines de Dieppe, ch leur présence alluma les fiammes de la charité apostolique dans le cœur d'une jeune religieuse. La Mère Cécile de Sainte-Croix sollicita et obtint la favour de se joindre à elles. Cette précieuse bonquête les dédommages de la perte qu'elles avaient faite à l'aris. Mais à peine la Mère de l'Incarantion en avait-elle rendu ses actions de praces à Dieu, qu'elle se vit dans l'obligation de la faire des vœux pour la conservation de celle qu'elle avait si heureusement amené jusqu'au

En apprenant l'élection de la Mère de Saint-Joseph pour la mission du Canada, toute la Amilie de M. et Madame de la Troche, et partialièrement l'évêque de la Rochelle, oncle marnel de la Mère de Saint-Joseph, accablerent ses parents de reproches d'y avoir accordé un consentement si facile. Ils prétendirent que la citoris n'était qu'un repaire de pirates et de filles de mauvaise vie; et que d'y laisser aller leur

tellement effrayés, qu'ils expédiérent : teute hâte après leur fille un homme de > fance, porteur d'une révocation de leur con. temen avec ordre de l'arrêter en quelqu'endroit qu'elle fût, et de la ramener au monastère de Tours. On peut juger de la douleur et de l'inquiétude de la jeune religieuse à cette navrante nouvelle. Elle ne se laissa cependant pas décourages; et tandis que la Mère de l'Incarnation élevait ses mains pures vers le ciel pour détourner l'orage. elle écrivit à ses parents, afin de les détromper, et de leur faire voir que la colonie française, loin de ressembler à la peinture qu'on leur en avait faite, était, par les mœurs admirables et la p de ses he ants, la plus parfaite image de la primitive ogt. Elle puisa dans sa foi une eloqueros si 1/2 veilleuse et des supplications si ardente qu'i e laissèrent enfin désarmer. Seule: seu afin d'éviter tout reproche de la part de la finale, ils remirent leur décision finale entre les mains de Dom Raymond de Saint-Bernard. Sa réponse était facile à prévoir; cur la c malamance întime qu'il avait de la vocation sui. A he de la Mère de Saint-Joseph ne lui permettant pas le plus léger doute. Néanmoins, par déférence pour M. et Madame de la Troche, il se transporta à Dieppe, d'où il leur écrivit, après un nouvel examen, de dissiper toutes leure inquiétudes.

## CHAPITRE DEUXIÈME

### Traversée de l'Océan-Arrivée à Québes:

Enfin l'aurore du jour qui devait éclairer de départ de nos saintes missionnaires de France. apparut dans l'éclat d'une radiouse matinée du printemps. On était en effet au 4 mai 1633: Une brise favorable soulevait légèrement les flots de la mer étincelante des premiers feux da jour, et jetait leur écume sur les falaises crayenes de Dieppe. Les vaisseaux se balançaient déin dans la rade, et n'attendaient que l'arrivée de passagers pour déployer leurs voiles. De grand matin, les Ursulines firent leurs adieux à leurs aœurs de Dieppe, et se transportèrent à l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu, où les attendaienttrois religieuses hospitulières, qui alfaient entreprendre le voyage avec elles. Ces trois nouvelles compagnes étaient la Mère Marie Guenet de Saint-Ignace, la Mère Anne Le Cointre de Saint-Bernard, et la Mère Marie Forestier de Saint-Bonaventure. Toutes trois venaient fonder, sous les auspices de la Duchesse d'Aiguillon, nièce de Bichelieu, l'Hépital des Augustines de Québec, destinées, comme les Ursulines, à grandir dans les couvres de la charité, les unes au chevet des malades, les infant, c'était imprimer à leur famille une de concert au même triomphe, élevant susemble de concert au même triomphe, élevant susemble deux des plus magnifique colonnes qui sontiennent aujourd'hui l'église du Canada. Le sainte messe fut célébrée à l'intention des voyagauses, qui toutes communièrent pour l'heumonactère, la gouvernante de Dieppe vint ellemême les recevoir. Elle les fit monter dans son carrosse, et les conduisit au bord de la mer, où doja la ville entière était accourue pour jouir d'un apectacle ai nouveau et si attendrissant.

Madame de la Peltrie voulut s'embarquer sur le petit navire qu'eile avait frété; mais les officiers de la compagnie des Cent-Associés ne le permirent pas ; ils la firent monter, avec toute as suite, sur leur meilleur vaisseau, le Saint-Joseph, commandé par le capitaine Bontemps. La pieuse cohorte se composait de Madame de la Peltrie et de sa suivante, de trois religieuses Ursulines, et de trois hospitalières, outre les PP. Poncet et Chaumonot, et le P. Vimont, qui venait d'être nommé Supérieur-Général des missions du Canada. <sup>1</sup>

\*Lorsque je mis le pied dans la chaloupe, entrer en paradis, puisque je commençais à risquer ma vie pour celui qui me l'avait donnée. Le chautais en moi-même les miséricordes de

Dieu, qui me dirigeait avec tant d'amour.''

M. de Rernières vint les conduire jusque sur le navire, accompagné du P. Lalemant; il ne cessa de leur prodiguer, jusqu'au dernier instant, les attentions les plus touchantes. Ce grand serviteur de Dieu eut bien souhaité de les suivre jusqu'au delà des mers, et de s'attacher pour toujours à leur œuvre de dévouement; mais il comprenait qu'il leur rendrait plus de sérvices en restant en France, pour veiller à la fortune de madame de la Peltrie et travailler au soutien de la fondation. En effet, sans l'intérêt continuel qu'il y prit juequ'à sa mort, et les peines incessantes cu'il se donna, les religieuses eussent été con-traintes de repasser en France. Mais ce qu'il ne put faire par lui-même, il le fit plus tard par un s neveux, qui passa, quelques années après, au Canada, et qu'en peut compter parmi les plus saints prêtres qui aient fécondé cette église naissante.

"Enfin, ajoute la Mère de l'Incarnation, il fallut se séparer avec bien de la douleur, et quitter notre ange gardien pour toujours.2 On étend voiles, le vent nous emporte, et je quitte la France pour n'y plus retourner jamais, et dans ane ferme résolution de consacrer ma vie au service des nations sauvages pour les assujettir à leur Roi légitime, mon céleste et divin Epoux."

Le ciel et la nature semblaient s'unir pour assurer à l'équipage une heureuse traversée. Le vaisseau, incliné sous ses blanches ailes gonflées par la fraîche brise qui descendait, tout embau-mes, des côtes de France, cinglait rapidement

sur les eaux de la Manche. Le speciacle enchanteur d'une mer éclatante, sous un ciel d'agur, aux rayons du soleil levant, épanouissait toutes les espérances, et répandait la sérénité dans tous les cœurs.

Mais à peine le groupe des passagers, réunis sur le pont du navire, avait-il salué, d'un dernièr et mélancolique regard, cette terre mille fois aimée de la France, qui s'éloignait rapidement derrière le vaisseau ; à peine les lignes blan-châtres des rivages de la Normandie avaient-elles disparu sous les flots, qu'un danger éminent faillit engloutir d'un seul coup tant d'espoirs à la veille de se réaliser. Plusieurs voiles, dont le nombre croissait à chaque instant, s'élevaient à l'horizon; et bientôt ile reconnurent une flotte espagnole de plus de vingt vaisseaux, qui se diri-geait sur eux. Le capitaine ne vit d'autre res-source pour éviter de tomber entre leurs mains que de longer de près la côte d'Angleterre. Cette manœuvre habile les sauva.

La traversée fut longue et orageuse. Cependant. à l'exception de treixe jours pendant lesquele le vaisseau fut trop violemment balloté par la tempête, les missionnaires purent célébrer la sainte messe et les religieuses eurent la consolation de participer chaque jour au banquet sacré. La petite communauté réunie dans une chambre spacieuse et présidée par le P. Vimont, offrait par en ferveur l'image de la vie peisible et requeillie du cloître. La méditation se faisait régulièrement chaque matin; et l'office canonial récité en chœur par les religieuces, les Ursulines d'un côté, les Augustines de l'autre, rompait par et douce pealmodie les longues heures du jour. Quelle harmonie plus sublime que calle de ces voix pures dont le sourd murmure de la vague. qui venait battre les flance du navire, mare la majestueuse cadence! Quel plus magnifique contraste que cette oasis paisible, habitée par des anges visibles protégés par les esprits celestes, et flottant au milieu du désert de l'océan en fureur!

Cependant la violence des vents avait poussi le vaisseau vers les mers du nord. Un metin. jour de la fête de la Sainte-Trinité, pendant qu'on chantait les derniers versets de l'office, un cri d'effroi retentit tout-à-coup sur la dunette. En un instant tout l'équipage fut sur le pont et l'on aperçut, à travers une brume épaisse, une snorme montagne de glace que le courant poussait ave impétuosité sur le vaisseau. Elle était si pre qu'on entendait la mer se briser en écume s ses flancs. "On cut dit une ville flottante. On y voyait, ou l'on croyait y voir des donjons avec leurs créneaux. Les glaçons accumulés formaient des flèches et des clochers, dont la cime se perdait dans la brume." Comme le vent était : faible pour en éloigner le vaisseau, le nanfrai paraissait inévitable. Aussi tout le monde ce crut perdu; et le P. Vimont avait même déja

donné l'absolution générale.

it Pe l'Incara cible de de frave hire un en. Tue p'avait out cela Cependa terions tenait co sions mo our me

En ce auxquelle pitant à A cet l'ordre d

tourna pa mancouv fut la ca vaisseau c eans dang " Quoic

sussi bien très-besu anmoins : notre sexe éprouvé p mougir de sient gate pouvai ette insor tête d'une sédais une ouversin oins tou Manire

La Mèr deux incid dengers. I comme po u rivage mont avait preseement chaloupe e sous le vai

A l'entre dangereux, trouver au

Bufin, le eta l'anor

<sup>1.</sup> Il succédait au P. LeJeune. 2. Més-Bernières mourut plein de jours et de mérites, 8 mai 1859

acle enchanciel d'agur issait toute ité dans tons

gers, réunis d'un dernier e mille fois rapidement lignes blan-avaient-elles ger éminent it d'espoirs à oiles, dont le s'élevaient à nt une flott x, qui se dirit d'autre res leurs maine sterre. Cette

. Cependant. at leaguele le é par la temorer la sainte onsolation de t saoré. L imont, offrait le et requeillie ait ré anonial recité reulines d'un mpait par en res du jour.
celle de ces
de la vague, ire, marquait s magnifique bitée par des rite célestes, l'ocean e

avait pous Un matin. endant qu'on ffice, un cri nette. En un pont et l'on oussait ave tait si pre écume sur ttante. On onjons avec és formaient ime se perle naufra monde

Pendant tout es désordre, dit la Mère de l'Incarnation, mon esprit et mon cœur étaient dans la plus grande tranquillité dont il soit possible de jouir, et je n'eus pas un seul mouvement de frayeur. Ainsi je me trouvais toute prête à faire un holocauste parfait de moi-même. J'avais en vue toutes les faveurs que Notre-Seigneur m'avait faites au sujet du Canada, son commandement, ses promesses, sa conduite, et malgré
tout cela, j'étais indifférente de vivre ou de mourir.
Cependant un sentiment me disait que nous arriverions à bon port. Madame de la Peltrie se
tenait comme collée à moi, afin que nous puissions mourir ensemble, et je dispossis mes habits
pour me trouver dans un état décent, lorsque le raisseau viendrait à se briser."

En ce moment critique, le P. Vimont fit un von à la Mère de Dieu au nom de tout l'équipage, pendant que la Mère de Saint-Joseph com-mençait à réciter les litanies de la Sainte-Vierge, auxquelles tont l'équipage répondit en ce préci-

pitent à genoux.

A cet instant même, le pilote, ayant reçu l'ordre de mettre le gouvernail d'un côté, le tourna par mégarde en sens opposé; mais cette manœuvre, qui naturellement devait les perdre, fut la cause providentielle de leur salut. Le vaisseau efficura légérement la glace et s'éloigna sans danger.

44 Quoique nous fussions traitées et logées sussi bien qu'on peut l'être sur mer et dans un très-best navire, accommodé de teut, il y a né-aumoine tant à souffrir pour les personnes de notre sexe et de notre condition qu'il faut l'avoir prouvé pour le croire. Pour moi, je pensai mourir de soit, parce que les esux douces s'étaient gatées des la rade, et que mon estomac ne pouvait supporter les boissons fortes. Je passai presque tout le voyage sans dormir, et este insomnie était accompagné d'un mal de tête d'une violence extrême. Cependant je possédas une paix très-grande dans l'union de mon consensit et prince hien et la l'accompagné d'un faisait ne touverain et unique bien, et je n'en faisais pas oins tous mes exercices, et tout ce qui était écessaire pour le service du prochain."

Le Mère de l'Incarnation rapporte encore deux incidents où l'équipage courut de graves jangers. En vue de la première terre, qu'elle ne aomme point, les passagers voulurent descendre au rivage pour accomplir le vœu que le P. Vimont avait fait au nom de tous. Dans leur empressement ils en interest en feul deux le leur en leur en le leur en leur en le leur en le leur en leur ressement, ils se jetèrent en foule dans la shaloupe et faillirent la faire chavirer et couler sous le vaisseau.

A l'entrée du golfe Saint-Laurent, le navire égara, pendant la brume, au milieu de récifs dangereux, où il erra longtemps sane pouvoir trouver augune issue.

Huin, le 15 juillet, après trois mois de cette engue et pénible navigation, le Saint-Joseph eta l'ancre dans le port de Tadoussac, où tous

les vaisseaux venant d'outremer faisaient alors

De là, nos chères voyageuses remontèrent le fleuve dans une légère embarcation. Le dernier jour de juillet, elles cotoyaient l'île d'Orléans, et mettaient pied à terre, au soleil couchant, a l'extrémité supérieure de l'île.

"Nous concumes quelqu'espérance d'arriver à Québec, mais la marée se trouvait contrair et le vent n'étant pas assez favorable, il falluit attendre au lendemain ; et comme l'endroit était beau et le débarquement facile, on nous mit à terre. Mais comme pour lors ce lieu n'était point habité, l'on y fit trois cabanes à la façon des sauvages; les religieuses se mirent dans l'une, les religieux dans l'autre, et les matelots dans la troisième. Nous avions une joie qui ne se peut exprimer de nous voir dans ces grane bois, que nous fimes retentir de nos cantiques."

Le petit navire de Madame de la Peltrie, qui les avait devancées de quelques jours, avait déjà apporté à Québec la nouvelle de leur arrivée, et répandu l'allégresse dans toute la ville. La population était dans cette joyeuse attente, lorsque, dans la soirée du 31 juillet, on appris qu'elles étaient campées au bout de l'île d'Orléans. M. le Chevalier de Montmagny, alors gouverneur de la Nouvelle-France, assemble aussitôt son conseil et résolut de leur faire une réception digne de sa piété, de la grande œuvre qu'elles venaient inaugurer, et de la reconnais-sance de la colonie. Il fut décidé qu'elles n'entreraient dans le port que le lendemain matin. M. de Montmagny expédia immédiatement as chaloupe, remplie de rafraîchissements, et toute pavoisée pour les ramener en triomphe. Dès la pointe du jour, toute la population était sur pied, les yeux tournés vers l'île d'Orléans, d'où l'on voyait se détacher les légères embarcations qui portaient les hôtes tant désirés. M. d Montmagny, accompagné de toute la garnison et suivi de la ville entière, descendit au rivage pour les recevoir. Tous les canons du fort Saint-Louis les saluèrent par une joyeuse salve au moment où elles touchèrent le port. mettant pied à terre la Mère de l'Incarnation et toutes ses compagnes se prosternèrent avec un pieux respect, et embrassèrent avec enthousiasme cette terre, objet de tant de vœux.

Après les premières félicitations, le cortége prit le chemin de la Haute-Ville, aux acclama tions de la foule, ivre de joie, et se rendit en procession à l'église de Notre Dame de Recou-vrance, où un Te Deum solennel fut chanté au bruit réitéré des salves d'artillerie. \* La chapelle rustique, ornée de feuillage et de guirlandes

<sup>1.</sup> Histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec. 2. La chapelle de N. D. de Recouvrance, bâtie per Champlain en 1633, fat incendiée le 15 juin 1646. Elle s'élévait à peu près sur l'émplacement du pres-bytère de la cathédrale:

da verdure, respiendissait comme aux plus beaux jours de fête. La sainte messe fui célébrie avec toute la pompe que permettait cette églissaissante, et toutes les religieuses communièrent en actions de graces de leur heureuse arrivés. Agenouillés près de la balustrade, au milieu de ses sœurs, la Mère de l'Incarnation demeura

de ses scours, la Mere de l'Incarnation demeura-longtempe plongée dans un saint ravissement, répandant son âme en cantiques d'allégresse aux pieds du Seigneur, qui avait enfin mis le comble à tous ses désire.

Jouisses de votre bonheur, à vénérable Mère l' car vous voilà parvenue, après tant de soupirs, an sein de votre nouvelle patric l'Vous voilà en poussession de cette terre que le ciel vous a donnée en partage qu'il vous à montrée en songe, quarrele intractie le terre de Changan au patrianne autrefois la terre de Chanaan au patriarche Jacob. Vous l'arroserez de vos sueurs, vous la fertiliseren de vos travaux. Vous y semerez dans les larmes; mais aussi vous y moissonnerez dans la joie. Cur vos entante y croîtront et y multiplieront comme les étoiles du firmament! Et quand, pleine de jours et de mérites, vous irez recueillir votre couronne immortelle, c'est d'ici que votre âme s'envolera au sein de la gloire !

Après la célébration des divins' mystères, le cortege reprit sa marche vers le château Saint-Louis, où tout ce qu'il y avait alors de plus dis-tingué dans la colonie vint complimenter nos héroines et leur offrir le témoignage de leur reconnaissance. Le gouverneur les invies ensuite à prendre le déjeuuer à sa table, en compagnie des principaux citoyens. Enfin il voulut lui même conduire chacune des deux communautés à l'hahitation qui lui avait été destinée. Toute la journée se passa en réjouissance publiques, les magasina furent fermés et tous les travaux sus

pendus, comme un en jour de fête.
Les Hospitalières furent logées dans une maison voisine du fort Saint-Louis appartenant à la compagnie des Cent-Associée. Les Ursulines occupérent une petite maison située sur le fivage de la Basse-Ville, <sup>1</sup> au pied du sentier de la montagne, non loin du lieu où fut élevée plus tard l'église de Notre-Dame des Victoires.

Le lendemain, les Jécuites les emmenèrent visiter leur mission sauvage de Sillery, fondée deux ans auparavant (1637) par le commandeur de Sillery, en faveur des familles montagnaises et algonquines converties à la foi. 3

1. Elle était bâtie sur un quai, à l'endroit qu'occupe aufourd'hui l'Hôtel-Blanchard.

Catte première entrevue fai une asene d'atten drissement indicible. Ne pouvant contenir les joie en apercevant les petites sauvagences qu joie en apercevant les petites anuvagemen qualitaient devenir leure cefants, la Mére de l'Inces nation, Madame de la Petrie et leur compagnitus de la Petrie et leur nation, Madame de la Peitrie et leur compagnes as jettenț à leur cou, les embrassent avec effusion, les arrosent de leurs larmes, les convernt de baisers. Elles les prennent sur leurs genour, les contemplent avec anour. Elles parearest toute la bourgade, entrent dans chacuse des cabanes et ne peuvent raspecter leurs year de la vue des bons sauvages, qui les regardent tout atupéfaite d'étonnement et d'admiration. Courseil ne reuvent comprendre le dévoucement de con vierges d'outre-mer, "qui n'ont point d'hommes disent ils, et qui aiment taut leurs mes." disent-ils, et qui aiment taut leurs anneau attachement spontané, cette tendresse soudaine pour des familles qu'elles voient pour le première fois, leur est encore un mystère. D'abord ils lés auivent avec cette réserve caractéristique de leurs nations, puis ils s'attachent à leurs pas, un charme irrésistible. On arrive ainsi A la petite chapelle où tous les seuvages entonneut dans leur langue un cantique de louanges et d'actions de gracie. L'émotion ne connaît plus de bornes, et toutes les religieuss prosternées dans la sainte chapelle, baignent le parvis de leurs larmes. Pour couronner cette touchante cérémonie, Madame de la Petrie est invitée à servir de marraine à quelques nonvent catéchumènes, qui sont baptisés par les missie naires récemment arrivés.

"Ces visites passées, disent les Relations des Jésuites, les Hospitalières et les Urmlines se séparèrent après s'être embrassées mutuellement. On dressa des autels dans leurs maisons pour y dire la sainte messe, et ces bonnes religieuses a renfermèrent dans leur cléture pour commance les exercices de leurs institute respectifs, " à

## CHAPITRE TROISIÈME.

Récidence à la Barre-Ville—Coup d'oril sur la calonie — Spidémie—Neuvelles constitution des Unsatione

Des les premiers jours, les PP. Jécuites confièrent aux Ursulines six petitos filles sauvages, et quelques jeunes françaises qu'elles commencerent à instruire. La maison qu'elles occupaient en attendant la construction de leur mo nactère, était la propriété de M. Juchersau des Châtelets, et avait d'abord servi de magnetin. C'était une misérable masure, divisée en deux-

sion des Sauvagns, et ât constraire, à une lieue et liers au-dessus de Québec, la bourgade qui porta depuis le men de Saint-Joseph de Sillery. Elle constant en une chapelle, une résidence pour les miraiennaires, hôpital, un fort et plusieurs maisons pour les néophytes. Out illustre bienfaiteur du Canada mourut en ofesir de aainteté en 1640. Son dons fundère fut pranamé por Saint Vincient de Paul. 1. Relations de 1630.

Un pet qu'elles fi est facile d malaise se intendes sièves, da copendant trois anné toutes les hiver, une un air vio de petites a tante, et d fection ins fante qui n preté franç tion, nous les jours n notre soup quefois m nous donn trop de dég valent, her nous offrai o pourra rienz togo nous étions ma 11

Le mend rayatère de l'Ame qui s sinthe, no elle aspire Dès son

parnation ( m'elle ava an ch tegnes, coo me retrace heure me nouvelle i our tout DOUR YOU ment."

bjen faible village ren babitunte. mte. ai l'on exo

La color

anjourn'hui l'istoi-isianonard.

2. M. Noté Brûlart de Sillery, commandeur de l'ordre de Malta, était membre d'une famille puisante à la cour de France. Successivement ambassadeur à Madrid et à Rome, il y déploya une haute habileté, et fut nommé ministre d'état par Marie de Médicie. Mais dépoté des honneurs du monde, il renonge à toutes ses dignitée, se consacre à Dieu et fut ordonné prêtre en 1684. Comme il était membre de la compagnie de la Mouvelle-France, il voulut dentribuer à la conver-

mbres, dont le plus grande, qui n'avait que s piede carrée, servait tout à le foie de obcus arioin, de cellules, et de réflectoires, et dont

untre était réservée pour les classes. Un petit appentis, contigu à la maison, fut construit pour y dresser la chapelle. L'enceinte du cloître était formée par une palissade en bois, qu'elles firent élever autour de l'habitation. est facile d'imaginer dans quel état de gone et de alaise se trouvèrent ces pauvres institutrices, tassées les unes sur les autres avec lours blèves, dans cette étroite chaumière. Ce fut là endant qu'elles habitérent pendant plus de role années, souffrant toutes les privations et toutse les incommodités, un froid excessif en hiver, une chaleur étouffante en été, respirant an sir vició dans ces appartements en orobrés de petites sauvagesses d'une malpropreté dégoutante, et dont les vêtements exhalaient une infection insupportable. "La saleté de ces enfunts qui n'étaient pas encore formées à la propreté française, rapporte la Mère de l'Incarnation, nous soumit à de rudes épreuves. Tous les jours nous trouvions quelques ordures dans notre soupe, des charbons, des cheveux, quel-quefois même un vieux soulier. Mais Dieu nous donnait la force de supporter tout cela sans trop de dégoût." Ces auges de charité se trouient houreuse au milieu d'un tel dénument. "Tout cela, continue la Mère de l'Incarnation, nous offrait des délices plus agréables qu'on ne pourrait l'imaginer. Nous nous estimions uz logées sous ce paurre abri que dans un palais, cer nous y possédions les trésors que nous étions venu chercher si loin, nos chères nac-

Le mende est bien éloigné de comprendre le mystère de ces jouissauces surhumaines; mais l'ême qui une fois s'est abreuvée à ce calice d'absinthe, se peut plus en détacher ses lèvres, car elle aspire au fond de la coupe un divin dictame, ce vis mystérieux dont a'euvrent les élus.

Dès son arrivée dans le pays, la Mère de l'In-carnation se ressouvint de la vision prophétique

an'elle avait eue six ans auparavant. " Je reo clairement que c'était le pays que le Sciencur m'avait montré ; ces grandes montaunes, coe vastes forêts, cos plaines immenses, la situation et la forme des lieux, tous les aspects me retragaient ceux que j'avais vus et qui étaient encore aussi présents dans mon esprit qu'à l'heure même. Cette révélation me donna une nouvelle ferveur at une inclination plus , vive our tout souffrir et tout faire ce que Notre-Seimenr voudrait de moi dans ce nouvel établisse-

La colpnie de la Nouvelle-France était encore him faible à cette époque. Québec n'était qu'un village manformant à peine deux-ceut-cinquaste habitants. Montréal n'existait pas encore p et ai l'en excepte une poignée de colons groupés antour du fost des Trois-Bivières, ou ne voyait

de défrichemente qu'aux environs de Québec. A Mais cette petite population, issue du plus pur sang de la France, possètait un principe de vie qui l'enracinait profondément au sol, et lui pre-mettait un rapide développement. "On avait apporté, dit le Père de Charlevoix, une très grande attention aux choix de ceux qui s'étaient présentés pour aller s'établir dans la Nouvelle-Franco...... On continua les années eni vantes d'avoir la même attention, et l'on vit bientôt, dans cette partie de l'Amérique, commencer une génération de véritable chrétiens, parmi leaquele régnait la simplicité des premiers sidoles de l'Eglise." Les mœurs austères, la foi vive et pure, la piété solide de ces familles patriarcales faisaient renaître l'âge d'or de la foid

Nous avons déjà dit l'ordre admirable que Champlain avait établi au sein de cette petité

société. 3

Après la mort du père de la Nouvelle-France (1635), son successeur, M. de Montmagny, continua l'œuvre si heureusement commencée. Caractère aussi distingué par sa piété que par son courage, sa prudence et son dévouement, il consacra sa persévérante énergie à cimenter les principes de religion et d'honneur dé jà implantés au cœur du peuple. Son premier acte en mettant pied à terre à Québec fut le présage de son heureuse administration, aussi bien que l'éloge de sa foi. Une croix avait été érigée sur le chemin qui conduisait du port au sommet de la me tagne. Le nouveau gouverneur s'agenouilla pie sement avec toute sa suite au pied du rustiq monument, et fit une courte prière, afin d'in-voquer la protection du ciel sur lui-même et sur la pays dont la destinée lui était conflée.

Les chroniques du temps se réjouissent de l'heureuse influence qu'exerça son bienfaisant,

génie.

"Je puis dire avec vérité, écrivait le P. Le Jenne en 1637, que le sol de la Nouvelle-France est arrosé de tant de bénédictions célestes, que les âmes nourries à la vertu y trouvent leur visi élément, et partants'y portent mieuxqu'ailleure... Nos églises sont trop petites; c'est une conso-lation bien sensible de les voir ordinairement. remplies, usque ad cornu altaris. ... Les pridres se font à genoux et publiquement, non seulement au fort, maie aussi chez les familles éparses en et là...La vertu, par la grâce de Notre-Beigneun, marcho ici la tête levée; che est dans l'honneus et dans la gloire, le crime dans l'obscurité et la confusion. Je le dis avec joie et bénédiction de Dieu, ceux que en bonté nous a donnée sour

E1100.

le soudaine le première abord ils lés ristique de l'Ioure pas, On arrive,

segavine se

émotion ne

religieuses

baignent je

leq.mi

suites con-

<sup>1.</sup> Tadoussac, or tonié de montagnes sériles, n'émit qu'un poste de traissants de pelleteries. 2. Voir l'introduction: 3. D'après un assien plan de Québec, conservé à le bibliothèque du Parlement, on voit que cette croix à de-vait à main droite, sur le sommet de l'angle que forms la rue de la Montagne, vis-à-vis l'escalier de la Busti-Ville.

commander, et ceux encore qui s'établissent en ces contrèes, goûtent, chérissent et veulent suivre les maximes les plus sincères du vraie christianisme. C'est l'industrie, la prudence et la sagesse de mousieur le Chevalier de Montmagny, notre gouverneur, qui fait cette espèce de miracle. Il est le premier dans les actions de piété, et par ce moyen les rend honorables. Cet homme, aimé de Dieu et des hommes, marchant dans les voies de Dieu, y attire après soi les autres."

de Disu, y attire après soi les autres. ''
l'elle était la société au milieu de laquelle les
Unulines venaient apporter l'arôme de leurs

vertus et de leur dévoue nent.

Leur premier soin fut de s'appliquer à l'étude des langues sauvages. Ce fut le P. Paul Le Jeune, leur directeur spirituel, qui fut chargé de e initier aux principes de ces langues barbares. Elle s'y appliquèrent avec une telle ardeur qu'en moins de deux mois elles étaient déjà en état d'enseigner la doctrine chrétienne aux enfants des bois. La Mère de l'Incarnation écrivait toute joytuse de ce succès inespéré; "Je n'eusse amais osé avoir seulement la pensé de pouvoir rvenir à enseigner nos chères néophytes, et namoins notre bon maître me donne de la facilité à le faire en leur langue. Je vous avoue qu'il y a bien des épines à apprendre un langage si cutraire au nôtre, et pourtant on se rit de moi p... nd je dis qu'il y a de la difficulté; car on me représente que si la peine était si grande, je a 3 urais pas tant de facilité. Mais, croyez-moi, le désir de parier fait beaucoup; je voudrais faire cortir mon wur par ma langue, pour dire à mes chères néophytes ce qu'il sent de l'amour de Dieu et de Jésus notre bon Maître. "

Dès le jour de leur installation, les Ursulines avaient élu unanimement la Mère de l'Incarnation supérieure de la nouvelle communauté. Ce fardesu, déjà si accablant pour son humilité, s'eppesantit encore sous le poids d'une terrible àpreuve, qui assaillit les Ursulines dans les premières semaines de leur séjour à Québec.

Vers la fin d'août, la petite vérole se répandit parmi les tribus sauvages. Cette épidénie, souvent dangereuse pour les Européens, est presque toujours mortelle pour les Indiens. Elle fit d'afrayants ravages dans la bourgade de Sillery. Un grand nombre de malades furent confiés au sein des Augustines; mais ils y furent si affreusement décimés, que les aurvivants s'enfuirent avec horreur de l'hospice qu'ils ne désignèrent plus que sous le vom de la maison de mort; et la s'enfoncèrent dans les bois."

La contagion éclata aussi parmi les élèves des Ursulines, en quelques jours le couvent ne fut plus qu'un hôpital. Les lis étendus sur le plancher étaient tellement pressés que les religieuses étaient obligées de passer par desus pour porter leurs soine à leurs petites malades. Quatre d'entré elles moururent. Les Uraulines s'attendéments elles moururent.

daient à chaque instant de succomber à l'épidémie. Henfermées jour et auit dans ces petites chambres encombrées de malades, respirant sans cesse une atmosphère infectée par la contagies, il semiriait impossible qu'elles pussent y échapper. Mais leur hérolsme grandissait avec les épreuves. Madame de la Peltrie elle-même voulut partager leurs fatigues, "et quoiqu'elle fût d'une constitution fort délicate, elle remplissait, avec un sèle merveilleux, les offices les plus humbles et les plus rebutants."

Une seule inquiétude les tourmentait dans cette calamité; c'était la crainte de voir les auvages, frappés de panique, retirer leurs enfants du monastère, et priver ainsi leurs admirables institutrices du bonheur de s'immoler pour elles. Mais cette alarme n'eut point de suite; ils vierent avec plus d'empressement que jamais les

confler à leurs soins.

Le fléau ne disparut qu'au mois de février 1640. Nos Mères commencèrent alors à serve-poser un peu de leurs fatigues; mais tout le linge de leur maison avait été épuisé; les étoffes mêmes de leur costume, leurs guimpes, leurs bandeaux, tout avait été employé à panser les nalades. Ce ne fut qu'à l'arrivée de la flotte du printemps qu'elles reçurent les effets indispensables à leur vêtement.

Cependant les lettres de la Mère de l'Incarnation avaient réveillé l'enthousiasme de l'apoctolat dans les monastères de Paris et de Tours. Toutes les religieuses de ces saintes communées brûlaient du désir de venir partager les fatignes et la vie crucifiée de leurs aœurs du Nouveau

Monde.

La Mère de l'Incarnation n'avait cependant pas déguisé les rudes labeurs de cette vie. Bile en avait, au contraire, tracé l'âpre pointure dans toute sa rigidité.

"Pour goûter la vocation du Canada, écrivaiselle à la supérieure de Toura, il faut de toutes nécessité mourir à tout; et si l'âme ne s'efforce de le faire, Dieu le fait lui-même et se rend inexorable à la nature, pour la réduire à cette mort, qui, par une espèce de nécessité, l'élève à une sainteté éminente. Je ne pais vous dire ce qu'il en soûte pour en venir là."

Et dans une autre lettre où elle annonçait une perte cruelle qu'avaient eubie toutes les

communautés de Québec.

"Ce ne sont pas ces choses là qui font confirir, mais o'est une certaine conduite de Dieu sur l'âme, qui est plus pénible à la nature que les tortures et les génes. Lorsque je vous dis que les ouvriers de l'Evangile sont morts, et que leur vic est cachée en Dieu, c'est qu'ils cet passé par cette conduite, se joignant à Dieu, et se rendant evec lui inexorable à cux moma pour faire mourir toute vive cette nature qui est si nuisible aux paraîts imitateurs de Jéaux. Christ. Il rife semble que je vous vois dans l'impatience de savoir si J'ai tant a. Jort y cut.

mis pas e afrivée à parle." Mais lo ces tribul gieux des

mon cosu

mais lo ces tribul gieux des réitérées d l'archevée gieuses à Marguerit Mère Ann Québec

Oste no gresse; m nécessité s' construction myens a On. comprilegis pouv personnel. sionnat se sauvages, fréquentaie.

tant de pe mité des cl d'ais de p et l'autre faut monte aous nous étions dans la France.' Un autr

dee Ursulii la famille de Tours. deux comment com par un von nesse.
Une tell

le même zentraîner (carnation vailler à d'établir l'becous du définate e prudence nation, éc ses ineffat toute l'arc que confiant pa son incom son grand préparer d'habilité

quetrièn

I. Hist. de l'Hôbel-Dieu de Québec.

er à l'égia pirant sans contagion. echapper. sépreuves. ut partagor une constivec un sèle bles et les

ntait dans oir les sauure enfants admirables pour elles. ile vin jamais les

de février ors & se' : 4sis tout le les étoffes pes, leurs panser les e la flotte fete indis-

de l'Incarde l'aposde Tours. munautie en fatigues. Nouvest

cependant

, darivaitde toutes s'efforce se rend re a cetta l'élève à us dire co

annonquit outes les

conffrie. Dieu sar que les u'ile ont

mon cour no vous peut rien odder vet je ne suis pas encore au bout. Aussi ne suis-je pas

Mais loin de les intimider, l'excès même de ces tribulations alimentait l'enthousiasme relieux des Ursulinée de France. Sur les instancés sitérées de la supérjeure du monastère de Paris, l'archevêque consentit à accorder deux relirieuses à la mission du Canada. La Mère darguerite de Flécelles de Saint-Athanase et la Mère Anne le Bugle de Sainte-Claire arrivèrent Québec le 7 juillet 1640. Oette nouvelle recrue fut acqueillie avec allé-

gresse; mais fit songer plus que jamais à la récessité absolue de commencer sans délai la construction du monastère, que la faiblesse des moyens avait fait retarder jusqu'à ce jour. On comprend à peine comment leur étroit logis pouvait servir d'asile à un si nombreux personnel. Outre les cinq religieuses, le pen-sionnat se composait de quinze à dix-huit élèves sauvages, sans compter les élèves externes qui fréquentaient les classes.

tant de personnes en un si petit lieu. L'extrémité des chambres est divisée en cabanes faites d'ais de pin: un lit est placé près de terre, et l'autre comme au plafond, en sorte qu'il y faut monter avec une échelle. Avec tout cela nous nous estimons plus heureuse que si nous étions dans le monastère le plus accommodé de la France."

Un autre inconvénient résultait de l'arrivée des Ursulines de Paris, issue d'une branche de le famille de Sainte Uranle, différente de celle de Tours. Outre la diversité des costumes, les deux communautés n'étaient pas soumises aux même constitutions, celles de Paris s'engageant, par un vosu solennel, à l'éducation de la jeu-

Une telle diversité ne pouvait subsister dans le même monastère sans altérer l'harmonie, et entraîner de graves difficultés. La Mère de l'Incarnation se vit donc dans la nécessité de traaller & fondre les deux constitutions, afin d'établir l'uniformité, tout en les adaptant aux dus du pays. La solution d'une question si déficate exigent un jugement exquis, et une prudence consommée. La Mère de l'Incarnation, éclairée des lumières qu'elle puisait dans ses ineffables colleques avec Dieu, y consacra toute l'ardeur de son zèle. A la suite de lonques conférences avec ses sœurs, elle réuesit autant par l'entraînement de son exemple et de son incomparable piété, que par l'ascendant de son grand esprit, a opèrer l'union désirée, et à propriet esperi, a upor l'indicate de la propriet d'auvre d'habilité et de sagesse.

Les principaux articles établissaient:

1°. Que les Ursulines de Tours faraient le quatrième vesu particulier aux religieuses de

Paris, celui d'instruire la jeunesse; mais seulement pour le temps de leur séjour en Canada; de sorte que si quelque raison les obligeait de retourner en France, elles en seraient déliées.

2º. Que les Ursulines de Paris adopteraient le costume de la congrégation de Toure.

Ces deux clauses principales réglées, les autres modifications furent acqueillis sans difficultés.

Le projet de constitution ainsi élabors fut envoyé en France pour recevoir la sanction des deux communautés de Tours et de Paris. Non seulement il reçut une approbation unanima mais il parut si sage et si habilement concerte qu'il réveilla l'idée de réunir, sous une règle unique, l'ordre entier des Ursulines de France, issue de la double congrégation de Paris et de Bordeaux. La proposition devait même en êtrefaite à l'assemblée générale du clergé de France qui devait se réunir en 1645. Mais diverses circonstances entravèrent cette fusion qui n'eut jamais lieu. Le seul vestige qui en subsista fut le sentiment d'admiration qu'avait excité cette mâle conception, indice d'une pensée aussi vaste que puissante, et d'une connaissance étonnante de cœur humain. La Mère de l'Incarnation fut regaritée comme une des femmes les plus remarquables de son époque, si féconde cependant en femmes illustres; elle cut autant d'admirateurs de son génie, qu'elle en avait eu de sa sainteté.

Cependant les lettres d'approbation étant arri-vées en Canada, la Mère de l'Incarnation s'occupa de faire mettre en vigueur les articles d'union. Ils furent signés par toute la commu-nauté, le 8 septembre 1641, en présence du P. Vimont, aupérieur des Jéanites. Ces règles toutefoie n'étaient que provisoires; elles furent suivies juequ'à l'année 1647. Alors, à la prière des Ursulines, des constitutions conformes aux premiers engagements, et adaptées au pays, furent rédigées par le P. Jérôme Lalemant. "On les observa jusqu'à l'année 1664, apoque A à laquelle les Ursulines de Québec s'affilièrent à la Congrégation des Ursulines de Paris, à la suggestion de Mgr. de Laval, ". 3

CHAPITRE QUATRIÈME.

Madame de la Peltrie à Montréal.

Ce fut au printemps de l'année 1641, que fut posée la première pierre du monactère des Ursue lines, sur le lieu même où il s'élève encore sujourd'hui. Le terrain avait été concédé aux fondatrices en 1639, par la compagnie des Cent-Associés.2

1. Hi totro des Ursulines de Québec.
2. Une première concession avait été faite en 1837, pour favoriser i le dessein d'un personnag de qualité et singulière piété de contribuer à l'établissement dotation d'une maiern de Religieuses à Québec, qui eussent soin d'élever les jeunes files des Bauvages et de Trançais qui résident en la Neuvelle-France.

monatière, la Mère de l'Incarnation devait quitter le pauvre séjour de la Basse-Ville, autre étable et les personnes les plus saintes, et que de Bethléem, témoin de la naissance de la vie pauvre séjour de la naissance de la vie paparatique en Canada, que d'épreuves, de tribulations, de déchirements intérieurs allaient millir son austère existence! Que de larmes silencieuses dans le secret de l'oraison! Que de nuits sans sommeil sur son âpre couche, après de longues journées de labeur et de fatigues! Il semble cependant, au premier abord, que la Mère de l'Incarnation n'avait plus rien à désirer. En ession du trésor qui faisait depuis tant d'annas l'unique objet de ses vœux; au milieu d'un peuple de sauvages, à qui du matin au soir elle annonçait le royaume de son Epoux; au centre de la plus servente chrétienté qui sût peut-être alors dans l'Eglise; dans le continuel exercice de ce que la pénitence offre de plus austère et la charité de plus éminent; rien ne se présentait à son esprit ni à ses yeux qui ne fût capable de la ravir dans l'admiration des miséricordes de son Dieus Que pouvait-elle envier aux anciens anacherètes, aux solitaires de la Thébaïde, vivant du fruit de leur travail, sous les palmiers du désert, entre les jounnes et les prières? Reléguée comme eux aux extremités du monde, au fond du désert des forête, comme aux elle partagenit ses jours entre les sublimes contemplations et les plus rudes pénitences. Mais le repos n'est pas de cette vie; la jouissance n'est qu'au terme; et le Seigneur doit, ce semble, à sa gloire, à son Eglise, et à ses élus, de fournir sans cesse de nouvelles occasions d'agir et de souffrir pour son amour à ces grandes ames, qui, par leur fidélité, leur courage et leur pureté, sont parvenues à cet heureux état, où tout se convertit pour elles en

Telle fut la conduite qu'il tint plus que jamais à l'égard de sa servante; la prédiction lui en avait même été faite dans une extase prophétique. D'abord la paix dont elle avait joui jusqu'à son départ de France prit un caractère différent. 4 Paix solide et profonde; mais quoiqu'en moi, doignée de moi; d'autant que pour sa subtilité, je ne la voyais que comme dans une région fort cloignée; ce qui était très-pénible à la nature, et crucifiait fort l'esprit; car les puissances de l'âme demeurèrent comme mortes et attachées à la croix. L'on conçoit dans cet état ce que

c'est que servir Dieu à ses dépens.

""De cette disposition, j'entrai dans une autre bien plus crucifiante encore. Je me voyais dépouillée, ce me semblait, de tous les biens de la grace, et de tous les talents naturels extérieurs

Dieu permettant qu'elles sussent des tentations continuelles d'aversion contre moi."

Ainsi le ciel et les créatures étaient conjurés contre elle. Les groix les plus navrantes, su tées par les personnes qui lui étaient les plus chères, venaient déchizer son âme déjà bri par les désolations intérieures. Sa douce et te dre amie, la Mère de Saint-Joseph, fut pour elle la cause avolontaire de chagrins d'autant plus douloureux qu'ils faisaient vibrer les fibres les plus délicates du cœur, la sensibilité exquise de l'amitié. Ses efforts pour établir l'unité de règle dans son monastère la rendirent suspecte à la communauté de Tours. Son directeur même se préjuges et s'aigrit contre elle. Enfin, pour comble d'afflictions, Madame de la Peltrie, qui, depuis l'arrivée des Ursulines, ne s'était jamais séparée d'elles, qui avait partagé, avec un conrage surhumair, toutes leurs privations dans misérable réduit qu'elles habitaient, les quitte tout-a-coup, dans le dessein d'aller créer une nouvelle fondation à Montréal.

Vers la fin de l'été 1641, M. de Maisonneuve, suscité de Dieu par des voies extraordinaires, débarquait à Québec avec Mile. Mance et une troupe de braves, pour aller planter l'étendard de la croix et de la France sur l'île de Montréal. Entraînés par cet esprit religieux et chevalereaux, ils venaient y établir une colonie, et acryir de rempart aux incursions des Iroquois. Comme la saison était trop avancée pour commence leur établissement, ils passèrent l'hiver à Marz-chez M. de Puiseaux, vieillard vénérable qui consacrait ses jours et sa fortune à la conversion des sauvages. Pendant les longues soirées de l'automne, Madame de la Peltrie fit connaissance avec Mile. Mance et se lia d'une sainte amité avec elle. Eprise de plus en plus de son ray mérite, et vivement sollicitée par elle et les siene, elle s'enthousissma pour l'œuvre de Montréal. et se crut appelée à y renouveler ce qu'elle avait si heureusement commencé à Québec.

Au printemps de 1642, elle partit avec Mile.

Mance, emportant tous ses meubles, et em-menant avec elle as auivante, et un jeune homme attaché à son service. Ce départ laissa les Ursulines, déjà si pauvant dans un dénûment complet. Il ne leur resta plus qu'un petit nombre de meubles qu'elles avaient apportée de France, et trois lits pour leurs quatorze élèves. "Nous les faisons cou cher sur des planches, écrivait la Mère de l'In carnation ; nous mettons sous elles os que nous pouvons pour en adoucir la dureté; et nous enpruntons aux magasins des pesux pour les co

THE RIVER STREET, LAND TO STREET, A. S. P.

Le P. de Charlevoix.

Disu me

Maie C d'Atait cet bienfaitric don de ses sité allait forêts. L recueillis d venimer d re ann 44 instru hommen q rehonder |

Cependa faut se rés OUVTIOTS, misque po vous en livres, en q vous quitt rences, il QUE YOUS B

Mais per

faro de imperturb tinuer see vendient e la constru a je lui qui ont C DOL BOY

<sup>1.</sup> Les Récollets n'ayant séjourné qu'en passant au agada, avant les Jésuites, et ceux-ci étant plutôt un récide de missionnaires qu'un ordre monastique propresent dit, les Urunlines et les Hospitalières peuvant être spandées comme les fondatrices de la vie m. assique

t conjurée ntes. sue at les plus éjà bria uce et ter t pour elle utant plus fibres les exquise de té de règle pecte à la r même se nfin, pour eltrie, qui, ait jamaie c un couas dens le

Sonneuve. ordinaira nce et une l'étendard Montreal aleresque servir de Comme

les quitte

créer une

mmencer A Mary mble 111 onversi m oirées de te amitié son mars les siens, elle avail

ree Mile. et em in jeune DOUVED

ur resta qu'elles its pour de l'Ta ue nous

noire parivretà ne nous parmettant pas de la détresse de sen âme. Elle se voyait, en o

endant se dépouillement extrême faisait d'impression sur la grande âme de la Mère de l'Incarnation. Cette amante désespérée de la pauvreté de Jésus-Christ, l'avait même trouvé des délices à s'arracher ces dernières ressources. En rendant ces meubles, dit-elle, je sentais grande joie en moi-même, m'imaginant que Disu me traitait comme Saint François, qui, donné de son père, lui rendit jusqu'à ses

Mais ce qui lui perçait l'âme d'un glaive, c'était cette cruelle séparation d'une amie, d'une bienfaitrice insigne, et la perspective de l'aban-den de ses chères élèves que l'inflexible nécessité allait bientôt disperser et rendre à leurs forêts. Les fruits admirables qu'elle avait déjà resucillis de ses travaux ne servaient qu'à envenimer davantage ses blessures. Dès la première année, cinquante élèves sauvages avaient hté instruites, et plus de sept Indiens, tant hammes que femmes, avaient été assistés spiri-tiellement et cornorellement. Fallai-til donc reacneer pour jamaie à ces meissons? Cependant M. de Bernières lui écrivait : "Il

mut se résoudre à congédier vos élèves et vos ouvriers, ne pouvant suffire à leur entretien, puisque pour payer seulement le fret de ce que e vous envoie, il me faut trouver neuf cente livres, co qui forme tout le revenu de votre fondation. Et de plus, si Madame votre fondatrice veus quitte, comme j'y vois de grandes apparences, il vous faudra revenir en France, à moine que Dieu ne suscite une autre personne

qui vous sontienne."

Mais pendant que toutes les espérances et les sources humaines croulaient autour d'elle, la Mère de l'Incarnation resta ferme dans son imperturbable confiance en Dieu. Elle résolut de retenir ses pensionnaires sauvages, de con-tinuer ses aumônes aux pauvres indigènes qui vendient en foule implorer sa pitié, et d'achever la construction du monastère. "M. de Beres sera épouvanté en voyant que je lui denières sem épouvanté en voyant que je lui de-mande des vivres comme à l'ordinaire, et de plus je lui envoie des parties pour eix mille livres qui ont été employés à payer les gages de nos ouvriese, et à l'achat des matériaux de notre bâtitaces, sons parler du fret du vaisseau; our en tout cela, nous n'svons que la providence de Dieu. On dit que tout est perdu; et capendant je ma suis sentie portée intérieurement à pour-saivre ce que Notre-Seigneur nous a fait la grâce de commencer en en nouvelle Eglise." Tant de me, d'assurance et d'énergie dans un si pro-dépament, semblerait le fruit de la surabor-nce des consolations célestes; cape dans cette l'asse extérieure n'était qu'une Ale image de

temps là même ensevelle dans les plus épaisses ténébres et assaille par des tentations de désce-poir qui la plongeaient dans une abrase d'humi-liations. "Je me voyais infiniment digne de mépris, et la plus vile créature qui fût au monde." Dans ce sentiment, je ne pouvais me laccer d'admirer la bonté et l'humilité de mes scenne de vouloir bien me souffrir, et dépendre de mol Je n'osais presque lever les yeux, tant était pesant le poids de cette humiliation : et c'est ce qui me portait à descendre aux actions les plus basses, ne m'estimant pas digne d'en faire

d'autres.

"Aux récréations, je n'osais presque parler; et j'écoutais mes sœurs avec respect ; néanmoin j'évitais toute singularité autant qu'il m'était possible. J'avais aussi l'esprit libre pour les fonctions de ma charge et l'étude des langues sauvages. Je n'ai point su que personne se fut aperçue de ce que je souffrais, quoiqu'alore j'eusse l'idée que tout le monde voyait ma mil sère comme je la voyais. Je m'ouvrais peu au P. Le Jeune, me trouvant dans l'impuissance de le faire davantage; mais ce grand serviteur de Dieu en connaissait asses pour me port.c. compassion, et pour en appréhender les suites « Parmi ces ténèbres affligeantes, il s'élevait

quelquefois un rayon de lumière qui colairais mon ame st m'embrasait d'amour. J'étais toup à coup saisie d'un transport extraordinaire, en sorte qu'il me semblait être en paradie, et jouir de Dieu qui m'enivrait de ses saveurs. Mais que cette extase était courte! Ce n'était que comme un de ces rayous de scleil qui percent inopinément la nue et qui, en disparaissant soudain, font paraître le jour encore plus obscur qu'il ne semblait auparavant. Aussi ces grandes caresses ne servaient qu'à appesantir de plus en plus ma croix et me rendre mes peines plus sensibles; car je passais d'un abime de lumière et d'amour, dans un abîme de ténèbres doulou reuses; du séjour de la gloire, je me sentais précipitée dans un enfer où régnaient des tristesses mortelles. Ce qui me causait les pein les plus amères, c'étaît une tentation de déses poir, née en moi dans ces ténèbres, sans que j'en connusse la cause. Je me fusse perdus dans cette tentation, si la bonté de Dieu ne m'est soutenue par une vertu secrète. Car j'étais quelquesois arrêtée subitement, et je me voyais réellement sur le bord de l'enfer. Et il me semblait que de la bouche de l'ablime son me sembrait que de la bouche de l'anime sortaient des fiammes pour m'engloutir. Je sentait même en moi une disposition qui me portait à m'y précipiter pour faire déplaieir à Dieu. Matte aussitôt la bonté divine, par une estusion de l'Esprit-Saint, semblait anoiter la partie sunt rieure à vouloir en effet être précipitée dans l'enfer, non pour lui déplaire, mais a int que de juntiee fût assissaite dans le châtiment étant de mes indignitée. Cet acte était une displaite

vee de foi. Je voyais que je méritais l'enfer, et je consentais à y être précipitée pour un atemps, pourru que je ne fusse point privée de l'amitié de Dieu."

Dans l'ardeur de ce transport, l'humble pénitente fit une confession générale de toutes les fautes de sa vie ; miroir fidèle où se peignent toute l'innocence et la candeur de cette âme

Qui me donnera des larmes de sang pour spoux ! Comment avez-vous permis qu'une ame se vous avez tant chérie, vous ait tant offensé? t comment ne l'avez-vous pas jetée sous les ieds des démons? Recevez donc au moins la sion de mes crimes, et châtiez-moi selon

vos miorables jugements:

"Vous savez, ô mon chaste Epoux! qu'au commencement, lorsque votre divine bonté m'apla extraordinairement, c'est-à-dire à l'âge de diz-neuf ane; après que vous m'eûtes fait voir Berreur où j'étais, me croyant dans un état bien mait, après que par l'excès de vos infinies mistricordes vous m'eûtes lavée dans votre sang précieux : dans une occasion qui se présenta, je connai et je délibérai si je ne retournerais pas dans la route du siècle, et dans la condition dont vous m'aviez délivrée. La tentation qui sous l'ombre d'une raison spécieuse, et comme nécessaire, m'ébranla, m'eût infailliblement entraînée, si par votre immense bonté vous ne m'ensaiez éclairée et affermie dans votre voie.

"Vous saves aussi qu'en deux autres occasions, lorsque j'étais encore dens le siècle, je m'amusai à de certaines complaisances qui tr naient de l'esprit de nature; que sous l'oud. bien j'y croupie quelque tempe: et que a votre miséricorde ne m'en efit tirée, l'aurais affé l'esprit de grâce, par lequel vous me conduisies si amoureusement. Ah! que j'en ai de douleurs, et combien je mérite d'enfers! Oui, oui, il est juste, ô mon divin amour! que vous

soyes satisfait.

"En une autre occasion, étant religieuse, je se, ainsi qu'il se paraît, un acte d'hypocrisie : j'eus de faux sentiments d'humilité, qui me firent aller prier ma supérieure de m'humilier; et je crois qu'elle m'eût bien mortifiée, de me prendre au mot; car mon intention, comme je crois, n'était pas pure. J'avais un orgueil secret qui me faisait agir; c'est pourquoi je mérite pice sortes d'humiliations. Extermines donc, Justice incréée, exterminez sans pitié le néant et la poussière. Il n'y a point de chatiments ul seient trop doux rour moi.

"Una centre fois, sous l'ombre de justice, je donnai un avis il ma supérioure; et au fond, ce d'était qu'une vertu plâtrée; et vous avez souffert toy; seis 3 mon divin Epoux ! il est juste main-que vous en preniez vengeance. Me voilà surhée, châtiez-moi selon les lois que votre

amour a stabliss. Ah! je vous demande pur don, anéantie sous les pieds des démons.

"Dans des entretiens que j'eus avec des personnes d'esprit, je me suis laissée aller à des pertes de temps, à des badinages, à des puérilités, eu égard à la gravité, à la sincérité, à la pureté de votre divine conduite sur moi. Je m'abandonnais à la complaisance de ces entre tiens qui m'avaient portée à me trop épanches et à faire part aux sens de ce que j'expéri-mentais de spirituel dans l'intérieur. Votre esprit censeur me fit voir l'importance de cette faute, sans quoi je serais tombée dans de grands relâchements au regard de cette pureté dégagée que vous voulez de moi. Vous ne me châtiâtes pas pour lors; il est donc juste que maintenant vous en fassiez justice, et que vous punismes ma vanité, qui n'a été autre chose qu'un désirsecret de ma propre excellence. Ah! qu'il est vrai que vous ne vor lez point qu'on gauchis dans les voies du pranour! Je suis venue souiller votre nouvelle saille; je me suis creusés des citernes pleines de la qui m'infectent de telle sorte que leurs eximinisons sont capables de me perdre. Il semble que vous ayes permis au démon d'émouvoir toutes mes passions tour à tour. D'ailleurs je me sens liée et captive; et personne ne me suurait délivrer que vous. C'est donc de vor cul que j'attends ce se cours; com res lieus v'empschent de faire le bien que je veux, et mes passions me veulent faire commettre le mal que je ne veux pas, et que je hais; d Dieu de miséricorde! mettesla main, sans quoi c'en est fait de moi. Pardon de toutes mes vaillies, de toutes mes imprudences, de tous les sentiments imparfaits, dans lesquels je me suis échappée. Ce qui m'humilie davantage, c'est qu'avec la base se de mon cour, qui me fait estimer digne de sout rebut, lorsqu'on me touche, j'ai le sentiment très vif.

"Ce sont aussi mes péchés qui sont cause que je porte une charge, qui ne me permet pas de m'employer selon mon désir à l'instruction de nos chers néophytes. Hélas! won chaste Epoux! vous savez l'inclination que vous m'avez donnée pour cela. Ce qui me restuit de consolation, o'était de leur apprendre à vous connaître et à vous aimer."

Ainei s'exhalait en gémissements et en cris d'angoisse cette ame innocente et désolée à la vue des fautes de sa vie; fragilitée si légères qu'à peine peut-on leur donner le nom de péchése Faut-il s'étonner après cela que Dieu ait honoré de tant de visites une âme toujours si pure et si bien préparée à les recevoir?

Au milieu de ce bouleversement de toutes ses iacultés, la Mère de l'Incarnation rempliess tous les devoirs de sa charge avec une lucidité d'esprit et une liberté d'action qui plongeaient son confesseur dans l'étonnement. Ce fut au plus fort de cette tourmente (1647) qu'elle con clut, avec l'aide du P. Jérôme L

la grando de sa con activité n voyait prenants, le sant; par rant de se du mona fairant la manquan difficiles d lit, le mai en prières plus par

Ce fut s une longu munautés sonnes pi par leurs nombre de les douze arrivée el elle dit ell elle en éci Les au

aux besoir

Cependa échés av et l'avait vengeance paroxisme alle se rev très longte nuit. So pur le cha a sainte de vouloir es péché ager par de jui en pousse. larmee et actitude de longs Cet act

fischir l'is plus ame percèrent de ses ago après un revint se tronpeau pour cour by wit so at voulu

la grando affaire de l'union des deux branches mande par e as communauté sous une même règle. Son ctivité ne connaissait point de bornes : on la ons. vec des per-aller à des voysit presque en même temps au milieu des enfants, les nettoyant, les carcesant, les instruides puérisant: parmi les ouvriers, les animant, les éclaicérité, à la rant de ses conseils, surveillant tous les travaux r moi. Je du monastère; dans les offices les plus vils, se le ces entre faisant la servante des autres; et avec cela ne p épancher ue j'expéri manquant à rien des soins plus relevés et plus

Votre

nce de cette:

is de grands eté dég**agé**e

ne châtiâtes

maintenant

is punismes qu'un désir

h! qu'il est

suis venue

infectent de

nt capables ayez permis.

assions tour

et captive;

que vous,

tends ce se t de faire le

me veulent

eux pas, et

noi. Pardon

nes imprurfaits, dans

m'humilie

ee de mon

tout rebut,

ent très-vif.

permet pas

ion chaste

ous m'aves

t de conso-

YOUR OOD-

et en cris

si légères de péchéss ait honoré

pure et si

toutes see

rempliesait

u'elle co

Huis creus

OILT.

plus par exemples que par paroles. 1

Ce fut aussi à cette époque qu'elle commença
une longue correspondance avec différentes communautés de France, et avec une foule de personzes pieuses, afin de les engager à soutenir
par leurs aumônes l'œuvre des Ursulines. Le
nombre de lettres qu'elle écrivit, surtout pendant
les douze premières années qui suivirent son
arrivée en Canada, est vraiment prodigieux;
elle dit elle-même que durant un seul autome,

difficiles de sa charge. Le soir, la dernière au

lit, le matin, la première sur pied; toujours ou

en prières ou en actions, elle commandait encore

elle en écrivit plus de six cents.

Les aumônes qu'elle obtint ainsi fournirent aux besoins les plus pressants de la fondation.

Cependant l'horreur de ce qu'elle appelait ses péchés avait pénétré jusqu'à la moelle de ses os, et l'avait animée d'une ardeur inexorable de vengeance contre sa chair. Un jour, dans le paroxisme de son indignation contre elle-même, elle se revêtit d'une haire qu'elle porta pendant très-longtemps sans jamais l'ôter, pas même la nuit. Son con esseur en ayant été averti, lui en fit de sanglants reproches, et lui ordonna d'aller sur le champ déposer cet instrument de pénitence. Le sainte désolés se jeta à ses pieds, et le supplia de vouloir bien entendre la déclaration de tous mes péchés et de toutes ses imperfections, afin de juger par lui-même de sa conduits criminelle, et de sui en prescrire le châtiment. Le père la repossea d'abord; mais enfin, attendri de ses larmes et de ses instances, il consentit à l'entendre. Elle lui fit acseitôt, sans examen, une confession générale de toute sa vie, avec une mactitude ausei précise que si elle y etit consacré de longs jours; tant le pur amour, ajoute-telle, se montrait censeur jaloux et inexorable.

Cet acte d'anéantissement et d'humiliation fit

Cet acte d'anéantissement et d'humiliation fit fiéchir l'inficrible rigueur du ciel: ses peines les plus amères s'évanouirent; quelques rayons parcèrent le nuit de son âme désormais délivrée de ses agonies mortelles. Madame de la Peltrie, après un séjour de dix-huit mois à Montréal, revent se fixer pour toujours au milieu du petit troupeau qu'elle n'avait délaissé un jour que pour courir après les brebis sans nombre qu'elle voyuit se pardre au milieu des forêts et qu'elle cht. voulu ramener toutes au bercail. Dans l'ardeur de sa flamme apostolique, elle avait même

formé le projet de pér rer jusqu'au pays des Hurons, à plus de trois cents lieues de Québec, à travers les forêts, les rapides, les lacs et les montagnes, pour annoncer à ces peuples varbares la bonne nouvelle du salut. Ses préparatifs étaient même déjà faits ; et elle n'attendait plus que la saison favorable pour s'embarquer ; lorsqu'un père Jésuite, arrivant de cette mission lointaine, lui fit voir si clairement l'inutilité d'un tel voyage, et le danger éminent de tomber entre les mains des farouches Iroquois, qu'elle se résigna enfin à abandonner con hérolque entreprise. Mais elle se consola en y établissant une fondation pour l'entretien d'un missionnaire de la Compagnie de Jésus.

Convaincue désormais que Dieu n'exigeait d'elle pour l'accomplissement de sa vocation et pour sa coopération au salut de ces ûmes délaissées, que ses ardentes supplications, ses mortifications ordinaires, et l'exercice de la charité auprès de ses petites sauvages, elle revint s'ensevelir dans sa retraite silencieuse des Ursulines, s'y assujétit à la clôture et à la règle, où y persévéra sans relâche jusqu'à son dernier soupir. 1

## CHAPITRE CINQUINME

La Mère de l'Incarnation a'offre en virilme.

L'humble monastère de Québec retentit décantiques d'allégrance de tour ses enfants au retour de cette fondatrics ant aimée. Les petites sauvagesses, qu'elle avait ei souvent pressées sur ses genoux, vinrent toutes, triomphantes et ivres de joie, se juier dans ses bras. L'une d'elles ne sachant ou ment exprimer son bonheux lui dit avec une veté charmante: "Mère, lepuis trois ans n'ai pas cessé de prier le lon Dieu

Mais nulle, parmi cette saiute famille, ne tressaillit d'une foie plus vive, au terme de outte longue absence, que celle dont les épaules déchirées e avaient porté le fardeau, et dont le cœur endolesi en avait dévoré en secret toutes les poignantes amertumes. La morae solitude de son âme refleurit tout-à-coup au rayonnement. de cette douce présence; son front brûlant et desséché se rafraichit, comme au souffle d'une brise bienfaisante; c'était l'ange consolateur que le ciel lui envoyait pour souteoir con agonie, et raffermir ses : "as sur le chemin de sa douloureuse passion. Car le sacrifice n'était pas envore consommé ; et ses larges blessures devaient demeurer toujours saignantes, jusqu'au jour où deux âmes, qu'elle avait demandées à Dieu, seraient entrées dans la carrière du ciel. Elle s'était, en effet, dévouée à la justice divine pour le salut de so

L. In Plus de Charlevelz.

<sup>1.</sup> Chr. Sainte-Fol.

la Compagnie de Jésus, il s'était livré à un profond découragement, et n'avait plus songé qu'à disperser sa vie dans la dissipation. Les réves de l'ambition fermentèrent dans son cœur; et il vint s'établir à Paris, où la faveur dont jouissait sa mère auprès de la raine Anne d'Autriche, lui ouvrait de séduisantes avenues. En effet, des ses premiers pas, une illustre protectrice le prit per la main : la Duchesse d'Aiguillon lui promit un avancement rapide à la cour. Mais Dieu avait des desseins de miséricorde sur ce fils unique d'nne sainte; et au moment où le monde faisait mirciter à ses regards ses plus chatoyantes séductions, un éclair, parti d'en haut, vint lui découvrir le précipice caché sous ces fleurs.

Un jour que, fatigué du tumulte de la grande ville, et rétiré dans sa chambre, il lisait attentivement un traité de philosophie, il entendit soudain frapper vivement à sa porte. Aussitôt il se leve et va ouvrir; mais n'apercevant personne, il retourne tranquillement à sa lecture. A peine assis, il entend frapper de nouveau: il revient à la porte: mais sans découvrir la trace d'aucun visiteur. Le bruit se réitère une troisième fois, sans livrer plus de résultat à ses recherches. Frappé alors de cet appel étrange, le mouvel Augustin fait un retour sur lui-même; il reconnait la voix du ciel, et demeure convaincu que c'est l'ange de sa sainte mère, qui lu apporte cet oracle de salut. Il n'hésite plus; n'achève pas même la page commencée, et vas agenouiller aux pieds de l'ancien directeur de la Mère de PIncarnation, Dom Raymond de Saint-Bernard. Il lui dévoile le troubles de sa conscience au milieu de ses reves d'ambition et d'avenir, lui raconte l'incident mystérieux qui la terrassé, et le supplie de lui indiquer la route où Dieu l'appelle. Le saint vieillard élève les yeux au ciel, rend graces à Dieu, laisse tomber quelques paroles de vie; et le jeune homme se relève consolé. Il venait de mettre une barrière infranchissable entre lui et le monde. Le lendemain ses parents et ses amis apprenaient avec étonnement qu'il avait quitté les brillantes livrées du siècle pour l'austère costume des enfants de Saint-Benoit. Il choisit entre les diverses branches de ce grand ordre, la Congrégation de Saint Maur, célèbre sa dix-septième siècle entre toutes les familles monsstiques, et que devait bientôt illustrer à jamais le savant Mabillon.

A la nouvelle de cette miraculeuse conversion, son heureuse mère ne put contenir dans son cœur es élans de sa joie, et épancha son bonheur dans une lettre admirable :

"Mon très cher et bien simé fils,

"L'amour et la vie de Jésus soient votre héritage. Votre lettre m'a apporté une consolation si grande qu'il me serait impossible de vous l'exprimer. J'ai été toute cette année en

file et d'une nièce qu'elle avait laisses dans le de grandes croix à votre occasion; mais enfin-ziècle, exposés à de grande dangers.

Dès que son file s'était vu refuser les portes de son amoureuse et paternelle bonté ne perdusit Dieu m'a donné le calme dans la croyance qua son amoureuse et paternelle bonté ne pesdrait point celui que j'avais abandonné pour son amour. Votre lettre m'y a confirmée en m'air nonçant ce que j'avais espéré pour vous, et bien au-delà de toutes mes espérances, puisque an bonté vous a placé dans un ordre si saint, et que j'honore et estime infiniment. J'avais soulaité cette grâce pour vous, mais parce qu'il faut que les vocations viennent de Dieu, je ne vous en dis rien, ne voulant pas mettre du mien en ce qui

appartient à Dieu seul.

<sup>1</sup> Vous avez été abandonné de votre mère et de vos parents; mais dites-moi, maintenant, cet abandon ne vous a-t-il pas été avantageux? Loreque je vous quittai, n'ayant pas encore douze ans, je le fis avec des convulsions étrang qui n'étaient connues que de Dieu seul. Mais il fallait obéir à sa divine volonté. Il me promit d'avoir soin de vous, et alors mon cœur s'affermit pour surmonter ce qui avait retardé mon entrée en religion pendant dix années en tières; encore fallait-il que la nécessité de le faire me fût signifiée: par mon directeur, et par des voies que je ne puis confier à ce papier, mais que je vous dirais volontiers à l'oreille. Je prévoyais l'abandon de nos parents, ce qui res causait mille croix; et ensuite l'infirmité humaine me faisait appréhender votre perto.

"Lorsque je passai par Paris, il m'était facile de vous placer. La Reine, Madame la Duchessa d'Aiguilson, et Madame la Comtesse de Brienne, qui me firent toujours l'honneur de me regarder de bon œil, et qui m'ont encore honorée cetts année de leurs lettres, ne m'euseent rien refusé. (Ici je dois remercier Madame la Duchesse d'Alguillon du bien qu'elle a voulu vous faire.) Mais la pensée me vint alors que si vous éties avancé dans la monde, votre ame serait en danger de se perdre ; et je mo résolus de vous laisser une seconde fois entre les mains de la laisser une seconde fois entre les mains de la laisser une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre les mains de la laisse une seconde fois entre la laisse une seconde la l Mère de bonté, me confiant que puisque j'alleis exposer ma vie pour le service de son Fils, elle prendrait soin de vous. Ne l'avier vous pas aussi prise pour Mère en entrant dans vos études? Vous ne pouvier donc attendre d'elle qu'un bien semblable à celui que vous possé dez. Les avantages qui se sont présentés pour vous à Paris étaient quelque chose ; mais ils étaient influiment au-dessous de ceux que vous

très-cher fils; au nom de Dieu faites état é parole de Jésus-Christ, et pensez qu'il vous dit p celui qui met la main à la charrus et qui re garde derrière soi n'est pas propre au se aume des cieux. Ce qu'il vous promet bien plus grand que tout es qu'en vous faire espérer, et que vous ne deves estimer que de et fange pour acquérir Jésus-Ohriet. Vois glorieux patriarche Saint-Benoît vous es a dans

on grapd in que in comeol In divir intermissi vois dans the fait ouvrage, or prate HOME WHO claise à s causte tor

\* ILJaj ouhait a Helas | m gw'ici qui Dieu ; et i Stre trouv Jésus-Chr tentions s immense, favours. musei; et p mandez, je qu'elle a d qui lui oni

" Si l'o

je croîs quaire ce Di fi fera de e toute é les occasions mouveme rous-mén l'exemple ordre vou mocorde la de m'en d il .ous a pour exéc art de vo m'apporte deurs fois A Jéaus e e ne me uis enfi " De Q

de sa mè pides d abli du oyance qua: ne pesdrait pour sou on m'abi owe, et bie puisque aint, et que il faut que vous en d en ce qui .

re mèra et tenant, cot antagenz ? as encore eul. Mais Il me promon coeur ait retarde: années enssité de la eur, et par apier, mais reille. Je ce qui me erte.

était facile Duchess e Brienne e regarder ores cette ion refitate vous éties serait en s de vous ine de la Fils, elle YOUY DAR dre d'elle ntée pour que venis

vous dit p t qui ro

us grand exemple. Imiter-le, au nom de Dieu, an que mon cœur reçoive à la première flotte la consolation d'apprendre que mes vœux offerts à la divine Majeste depuis vingt-et-un ans sans atermission, ont été reçus du ciel. Je vous vois dans de saintes résolutions; c'est ce qui me fait espèrer que Dieu, qui a commencé cet cuvrage, vous donners la persévérance. Il ne prate pas de jour que je ne vous sacrifie à cu emour sur le cœur de son bien-aimé fils: daise à sa bonté que vous soyez un vrai holo-auste tout consumé sur ce divin autel!.....

" "L'ai une consolation très-sensible du bon souhait que vous faites pour moi du martyre. Mélas! mon très-cher fils, mes péchés me pri-verout de ce grand bien; je n'ai rien fait jusqu'ici qui soit capable de gagner le cour de en; et il faut avoir beaucoup travaillé pour Stre trouvé digne de répandre son sang pour Jésus-Christ. Ausei n'osé-je porter mes prétentions si haut; mais je laisse faire sa bonté immense, qui m'a toujours prévenue de tant de faveurs. Je me donné a elle, et vous lui donne aussi; et pour une bénédiction que vous me demandez, je la prie qu'elle vous comble de celles qu'elle a départies à tant de valeureux soldais qui lui ont gardé une fidélité inviolable.

pi4 Si l'on me venuit dire: votre fils est martyr, je crois que j'en mourrais de joie. Laissons sire ce Dieu plein d'amour ; il a ses te npe, et l'Ara de vous ce qu'il a déterminé d'en faire de toute éternité. Soyez-lui fidèle, et il trouvera les occasions de faire de vous un grand saint et un grand martyr, si vous obeissez à ses divins mouvemente, si vous vous plaises à mourir à vous-même, et si vous vous efforcez de suivre Feremple que tant de grands saints de votre ordre vous out donné. Si Notre-Seigneur vous accorde la grâce de faire profession, je vous prie de m'en donner avia, et aussi de quelle manière il .ous a appelé, et quels moyens vous avez pris nour exécuter votre dessein. Enfin faites-moi pour executer voire dessein. Entité laiste moi part de ves biens, qui, comme vous pouvez jugez in apportent une consolation très-grande. Priez bien Dieu pour moi ; je vous visite en lui plusieurs fois le jour, et aans cesse je parle de vous à Jésus et à Marie. Adieu, mon très-cher fils ; je ne me lasserais point de vous entretenir ; mais enfin il faut finir, et vous dire adieu pour

" De Québec, le 4 septembre 1641."

Le jeune novice, ainsi sulairé par les conseils de sa mère, et vivisté par ses ardentes prières, embrasse la croix avec amour, et fit des progrès rapides dans les sentiers de la perfection. Il dit rapides dans les sontiers de la personaire de la uniter fui même qu'il passa son noviciat dans un entier fui du siècle, et que, nourri de la grâce, il porta avec joie la joug des austérités et de la règle bénédictine. À mesure que ce nouvel astre montait rapidement au ciel monastique, la lumière et la vie rayonnaient dans l'âme si long-mière et la vie rayonnaient dans l'âme si longanne voilée de la Mère de l'Incarnation. Ses

peines intérieures s'évanouissaient ; la sérénité des anciens jours semblait vouloir reparaître, lorsque tout à coup la nuit se fit de nouveau sur ces clartés fugitives. La sainte comprit alors que son fils était en danger de ne pas consommer son sacrifice. Ses tortures internes lui en donnérent même la conviction si intime, qu'un jour, quoiqu'aucun indice extérieur n'est pu rien lui révéler, elle se vit obligée de sortir de table pendant le repas, et d'aller se prosterner au pied de l'autel, pour l'offrir, encore une fois, en holocauste à son divin Maître.

Elle apprit, quelques mois plus tard, que d'anciennes dettes, que le jeune nomme avait contractées dans le monde, avaient été un étatale

à sa profession.

Enfin il prononça ses vœux sciennels, et s'élança avec une nouvelle ardeur vers les hauteurs ascétiques. Parvenu à une éminente sainteté, il fut promu aux premiers emplois de son ordre, contribua à la réforme de plusieurs abbayes, et mourut à Marmoutiers, le 9 août 1696, comblé d'œuvres et de mérites, à l'age de soixante-dixsent ans, après avoir été quarante ans supérieur date divers monastères de France. 1

Cette première conquête était le prélude d'une autre, non moins éclatante, et qui devait être la récompense et le terme de l'immolation volontaire de la Mère de l'Incarnation. La nièce qu'elle s'était offerte à racheter du monde au prix de ses larmes, était un enfant de cettesœur, dont elle avait partagé la vie et les travaux pendant son veuvage. Elle l'avait reque dans ses bras, la première, à son entrée dans la vie, et la première, elle l'avait offerte à Dieu. Son âme s'était attachée à cette enfant, qu'elle avait beroée sur ses genoux et initiée à la

Devenue l'une des plus riches héritières de la Touraine, et lancée dans le siècle des l'âge de seize ans, la jeune fille ne connut de la vie q les prestiges et les triomphes. Parés de l'éclat d'une beauté éblouissante, des charmes de l'esprit et d'une éducation parfaite, "elle était encore plus dangereuse pour le monde, que le monde ne l'était pour elle." 2 Elle se vit en-tourée d'un cercle d'enthousiastes admirateurs, qui sollicitèrent son alliance. Aucun cependan n'avait pu captiver son cœur, lorsqu'un grand seigneur de la cour de Louis XIII, éperdu d'une passion aveugle pour elle, résolut de l'épouser

<sup>1.</sup> Après la mort de sa vénérable mère, le R. P. Dom Olaude Martin écrivit son histoire d'après les relations qu'elle avait écrites par l'ordre de ses directours. Il publia aussi un volume de ses "Lettre opirituelles et historiques," et d'autres ouvrages composés par etle, entre autres: L'Ecole Sainte ou Emplication du Grand Outénième, et le volume de ses Rétraites. Les Ursulines conservent plusieurs souvenirs du bis-heureux fils de leur sainte, entre autres une croix d'ap-gent enrichie d'une parcelle de la vrale croix. 2. Guillaume de St. Thierry, Vie de Smint Bernard, Ilb. I. III.

de gré ou de force. N'ayant pu triompher de | l'opposition de sa mère, restée veuve depuis une

annee, il eut recours à la perfidie.

Un matin que la jeune fille se rendait à la messe, accompagnée seulement d'une servante, elle rencontra, au détour d'une rue déserte, un groupe de jeunes gens, qui lui livrèrent un étroit passage près d'un carosse arrêté devant eux. A l'instant où elle passait sans défiance, la portière s'ouvre, un bras vigoureux la saisit et l'entraîne, évanouie, au fond de la voiture, qui disparaît comme un éclair, malgré les cris d'alarme de la servaute, qui appelle en vain à son secours. Qu'en se figure le désespoir de l'infortunée mère en apprenant l'enlèvement de sa fille. Elle invoque aussitôt le bras de la justice, et fait armer ses amis et ses domestiques pour aller délivrer son enfant. Le ravisseur la ienait enfermée dans un château, situé à la campagne, et muni d'une garde puissante. Il fallut livrer un assaut régulier à la place, qui ne se rendit qu'après une défense désespérée. "Les termes de la capitulation furent que le vautour rendrait à sa mère la timide colombe, à condition qu'on lui laisserait à lui-même la liberté." Cependant la famille, indignée de l'attentat commis contre un de ses membres, poursuivit le gentilhomme devant le tribunal de la Tournelle, à Paris. La jeune fille fut présente au procès et plaida elle-même sa cause avec tant de chaleur et d'éloquence qu'elle enleva l'admiration du tribunal, et fit condamner le coupable à une forte amende.

Quelque temps après, un incident vint ranimer les espérances du gentilhomme: la mère de notre jeune fille mourut. Pour mieux assurer le succès de ses intrigues, il se glissa dans les seveurs du duc d'Orléans, et parvint à lui perguader que celle qu'il recherchait lui était flancée. Sous cette fausse impression, le prince écrivit au tuteur de faire justice immédiate au jeune seigneur. Dans cette perplexité, le protecteur de l'enfant, qui était un des premiers magistrats de Tours, lui codseilla de se réfugier dans un des couvents de la ville. Elle choisit pour asile ce monastère des Ursulines, qui avait été le cénacle d'où sa tante avait vu descendre sur elle l'esprit d'apostolat, et qui était encore tout rempli du souvenir de ses vertus. Son persécuteur la poursuivit jusque dans ce sanctuaire. Il sut si habilement intéresser la reine-mère à sa passion, qu'elle écrivit à l'archevêque de Tours en sa faveur. Mais avant de rien décider, le prélat voulut avoir une entrevue avec les deux jeunes gens, et il acquit la conviction que les prétentions du gentilhomme étaient aussi injustes qu'injurieuses à sa victime. Le malheureux désespéré se retira la rage dans le cœur et la menace sur les lèvres. Quant à la nièce de notre Mère, le cœur brisé par des commotions si violentes, et désormais décillusionnée l'un monde où les épines se cachent si près sous les fleurs, elle

retourna aux Ursulines, résolut de s'y ensevelle pour jamais. Et afin de n'être plus troublée dans sa solitude, elle ésrivit à la reine pour se mettre à l'ombre de sa protection. Anne d'Ag-triche fut charmée de ce naif abandon : heureuse de lui ouvrir les portes du clostre, elle désendit au jeune seigneur, sous les peines les plus graves, de jamais renouveler ses poursuites.

En revêtant le bandeau des vierges, la pieuse novice voulut prendre, comme un gage d'un bou augure, le nom qu'avait illustré sa tante dans se même monastère. Cependant, dit la chronique, Sœur Marie n'avait quitté le monde que par un mouvement de sa propre volonté, et la vocation religieuse doit procéder d'une inspiration divine. à laquelle nul motif humain ne saurait suppléers aussi éprouva-t-elle d'abord d'étranges tristess Le silence du sanctuaire pesait comme un plomb sur ses frémiseantes épaules. Agenouillée contre ses larges dalles, son jeune cœur avait froid, et s'envolait sur les rayons vermeils qui descen-daient des ogives en fleurs. Heureusement sa sainte tante priait et souffrait pour elle. Dieu ne put résister à de si touchantes supplications; avec le voile et l'habit monastique, il donna un autre cœur à la jeune Marie de l'Incarnation. Insensiblement ses intentions s'épurèrent; con âme, bercée au roulis des saints cantiques, s'en-dormit dans la douce quiétude de la prière; et la solitude, qui lui avait causé tant d'effrei, s'épanouit sous les fortifiantes émanations de la grâce. Pour l'enchaîner plus intimement à lui, Dieu l'éprouva par d'amères tentations, et même par des souffrances physiques. Ces traits admirables, qui avaient failli entraîner es ruine, s'altérèrent, et, a joute la naive chronique, ces beaux yeux noirs, ai nutins durant sa vie mondaine, commencèrent à se voiler sous leurs larges pau-pières, donnant à sa physionomic cet air si modeste que l'on admire dans son portrait.

Ainsi arrosée par les eaux de la tribulation, cette terre si bien préparée se couvrit d'une riche moisson de vertus. Toutes les croix et les épines se transformaient pour elle en délices; tant la soif des souffrances était devenue ardente en son cœur. Son nom de religion, qui murmurait sans cesse à son éveille le souvenir des vertus de sa tante, lui faisait demander incessamment à Dieu la grâce d'imiter un ai parfait modèle. Elle entretenait avec sa bienfaitrice une correspondance suivie où respirent la science profonde de la vie mystique et l'onction d'une angélique piété. Enfin après une longue vie d'hérolisme et de labeurs, elle alla rejoindre au ciel sa bienheureuse tante, qui depuis longtemps l'y avait

précédée. Il a fallu anticiper sur l'ordre chronologique

pour suivre jusqu'à son terme la carrière de cette enfant qui avait été pour une si large part dans les souffrances de la Mère de l'Incarnation. La conversion de son fils, qui avait précédé celle de sa nièce, avait apporté un grand adouclass-

chaines n victoire. Enfin, le jour de

ment à se

l'Incarna o'adresser jeté le p alle se vit wait de d excessive sensitive paix, qui euve d'a

Quel ju d'Europe dtait vu nièce Ursulines Tout se

et heureu "Il me de paix, qu'elle se rétablie de Non seule augune per qu'elle av trésors. vue du bie eschait so on bien

" Envis de bénir d'épines. avoir pas j'entrais d divine

Je loua disant ave QUE DONE pour tous CAS D'SVO qui me pe j'ai été de dont parle n'être par muvée de c'esta-dir de l'Eva richesses,

" S'il s du mal, o dans mor toute d'a ions, no t une i des affair Canada, ont été n b'y sussvelir lus troublés sine pour se Anne d'Agn: heureuse elle défendit plus graves,

s, la pieuse ige d'un bon ante dans ce a chronique, que par un tion divine. it suppléer. es tristesses. ne un plomb uillée contre rait froid, et qui desceneusement sa elle. Dieu pplicatione; l donna un noarnation. rèrent; son tiques, s'en-prière ; et

ant d'effroi, ations de la ement à lui, ne, et même traite admiruine, s'ale, ces beaux mondaine, larges paucet air si trait. tribulation,

tribulation,
vrit d'une
croix et les
an délices;
ue ardente
ui murmudes vertus
essamment
ait modèle,
ane correse profonde
angélique
'hérolane
el sa bienl'y avait

nologique arrière de large part carnation. cédé celle adouciase ment à ses pelnes intérieures. Mais ses dernières chaînes ne devaient tomber qu'après cette seconde victoire.

Enfin, après sept ana de ces cruelles épreuves, le jour de la fête de l'Assomption, la Mère de l'Incarnation se sentit fortement inspirée de l'adresser à la sainte-Vierge. À paine cut-elle se vit soulagée; il lui sembla qu'on lui enlevait de dessus les épaules un vétement d'une excessive pesanteur; et il se fit dans la partie sensitive de l'âme comme un épanchement de paix, qui changes toutes ses amertumes en un feuve d'amour.

Quel jus temps après, à l'arrivée des vaisseaux d'Europe, elle apprit qu'à l'heure même où elle s'était vue parfaitement déchargée de ses peines, sa nièce avait pris le voile au monastère des

Ursulines de Tours.

Tout se ressentit dans la servante de Dieu de

cet heureux changement.

"Il me serait impossible de déorire le déluge de paix, où mon ame se trouva plongée, des qu'elle se vit entièrement libre de ses liens, et rétablie dans tout ce qu'elle croyait avoir perdu. Non seulement elle voyait qu'elle n'avait fait aucune perte, mais elle connainesit par expérience qu'elle avait recueilli un très-grand sunas de trésors. Elle sentait que ce qui lui avait été la vue du bien qu'elle possédait dans l'intime union aven l'Epoux, n'avait été qu'une cendre qui cenhait son feu, et qui couvrait ses lumières, pour son bien et son progrès dans les vertus solides. "Envisageant cet état, je ne me pouvais lasser

"Envisageant cet état, je ne me pouvais lasser de bénir Dieu de m'avoir fait passer par tant d'épines. Je lui demandais pardon de ne lui avoir pas été asses fidèle dans mes tenèbres, et j'entrais dans une confusion, qui m'humiliait en sa divine présence au-dessous de toutes choses.

Je louais et bénissais ce divin Sauveur en lui disant avec le prophète: Il m'est avantageux que rous m'ayez humilié. (Ps. 118.). Et certes pour tous les trésors de la terre, je ne voudrais pas n'avoir point passé par cet état d'humiliation qui me paraît d'un prix infini. Il me semble que j'ai été dans ces cavenes de lions et de léoparde, dont parle l'Epouse des Cantiques; et que pour n'être pas blessée par leurs morsures, je me suis sauvés dans les retraites de mon céleste Epoux, c'està dire dans les saintes et sacrées maximes de l'Evangile, qui, comme des torrents de richesses, ont coulé en sa divine bouche.

"S'il à dit, faites du bien à ceux qui vous font du mal, c'est une loi qu'il me semble avoir écrite dans mon œur, avec une force et une impression toute d'amour. Je l'expérimente dans les occasions, non en me mortifiant, mais par une pente et une inclination qui m'y porte. Comme j'ai des affaires très épineuses depuis que je suis au Canada, et que j'ai été obligée de traiter avec toutes sortes de personnes, ces divines maximes ont êté ma force et mon soutien."

La vertu de notre Mère, fut soumise, vers la même époque, à une tentation d'autant plus dangereuse qu'elle était plus subtile et plus délicate. La secte pharisaïque des Jansénistes, qui, sous le manteau d'une doctrine austère, avait séduit en France tant de grands esprits, éblouit tant de hautes intelligences et déchiré les entrailles de l'Eglise, ambitionna la conquête de cette femme de génie, dont la réputation rivalisait avec la sainteté, et dont l'expérience dans les voix de Dieu égalait la science des plus grands maîtres de la vie spirituelle. Plusieurs de leurs chefs principaux lui écrivirent à diverses reprises; mais la Mère de l'Incarnation avait, selon le conseil de la Sainte-Ecriture, la prudence du serpent avec la simplicité de la colombe; et d'ailleurs sa piété était trop bien enracinée dans l'humilité et l'abnégation de soi-même, pour se laisser éblouir par leur brillants sophismes. Afin de couper court à leur insidieuses invitations, elle ne repondit à aucune de leurs lettres.

## CHAPITRE SIXIÈME

Les Ursulines dans leur nouveau monastère—Les Hurons se réfugient à Québec.

Le 21 novembre 1642 est une date mémorable dans les annales des Ursulines. Ce fut en effet en ce jour, consacré par la fête de la Présen-tation de la Sainte-Vierge, qu'elles firent leurs adieux à la chétive masure de la Basse-Ville, pour prendre possession de leur nouveau mo-nastère. Dès la veille, elles s'étaient préparées à cette inauguration par un jeune sévère. Le lendemain, aux premiers rayons du soleil, toute la famille monastique de la Mère de l'Incarnation gravissait lentement le sentier de la montagne. La procession était guidée par le P. Vimont suivi de la Mère de l'Incarnation elle-même et de ses compagnes qui conduisaient le cortége des élèves sauvages. En franchiesant le souil du monastère, le chosur des religieuses entonns. un hymne d'action de graces auquel se joignirent les voies enfantines des petites sauvagesses. Une messe solennelle fut célébrée par le P. Gabriel Lalement, le futur martyr des Hurons. Pendant l'auguste sacrifice, toutes les pensionnaires, agenouillées autour de la Mère de l'Incarnation, et soutenues par sa voix mâle et sonore, firent retentir la voûte de la chapelle de cantiques de mission en langues sauvage. Comment Dieu n'aurait il pas béni cet acile sacré du dévouement, d'où s'élevaient à la fois les innocentes supplications de ces naïves enfant des bois,-les cris d'amour de ces vierges héroiques, de cette Mère de l'Incarnation, pure comme un ange, crucifiée comme un anacho rète,-le sacrifice de la victime sainte, offert par un martyr, dont les mains, teintes aujour-

joune rigoureux. C'étaient-là les seules jouis-innces que se réservaient ces âmes mortes à la nature; élles n'avaient d'aspirations que pour les âpres bonheurs de la pénitence. Le nouvel édifice était construit en pierre, et

mesurait quatre-vingt-douze pieds de longueur, our vingt-huit de largeur. Il n'y avait de terminé que les principales divisions, et le plancher du res de chaussée. Les autres n'étaient formés que de madriers volants, posés sur les poutres. e fut ainsi que les Ursulines passèrent l'hiver

Quoiqu'elles fussent logées dans des appartements spacieux, elles eurent encore à souffrir de graves incommodités, surtout pendant les rigueurs de l'hiver. Leurs cellules inachevées et mal closes n'étaient chauffées que par le feu des cheminées qui ne donnait presqu'aucune chaleur. "Ne croyez pas qu'on puisse y demeurer longtemps en hiver sans approcher du feu; ce serait un excès d'y rester une heure, encore faut-il avoir les mains cachées et être bien couverte. Hors les observances, le lieu ordinaire pour lire, écrire et travailler, c'est auprès du feu. Nos couchettes sont de bois et se ferment comme des armoires, et quoiqu'elles soient doublées de drap ou de serge, à peine y peut-on se réchauffer. A quatre cheminées que nous abons, nous brûlons par an cent-soixante-quinze cordes tle gros bois; après tout, quoique le froid soit si grand, nous tenons le chœur tout l'hiver, mais

Oe no fut que vingt-cinq ans plus tard, en 1668, lorsque Mile. Marie de Lauzon entra au noviciat des Ursulines, que les poèles furent introduits dans le monastère, à la demande de sa famille. Peu de temps après son retour de Montréal, Ma-dame de la Peltrie avait fait construire, à environ

cent pas du monastère une maison où elle fit quelque séjour, et qui allait devenir d'un grand

cours dans un avenir prochain.

Les énormes dépenses qu'avait nécessitées l'érection du monastère, avaient complètement épuisé les ressources de la fondation ; mais les perdunt les années 1644 et 1646, permirent de reprendre les travaux. Cependant ce ne fut qu'en 1648, c'est-à-dire après sept ans de sacri-dors incessants que l'édifice fut à-peu-près termiré. Il avait coûté plus de cinquante mille livres. Les aumônes offertes par les âmes cha-ritables de France auraient fourni les moyens de l'achever bien plus tôt, si l'inépuisable cha-rité des fondatrices n'eût prodigué la plus grande parties de ces ressources aux pauvres sauvages qui se succédalent sans interruption à la porte

Dans cot intervalle, la communauté s'était sourse de plusieurs sœurs nouvelles: la Mère

d'hai du sang d'un Dieu, demain allaient être arrocées de son propre sang!

Ce jour de fête fut encore consacré par un joune rigoureux. C'étaient-là les seules jouis-jaunes que se réservaient ces âmes mortes à la mature; elles n'avaient d'aspirations que pour les âpres bonheurs de la pénitence.

Anne des Bérsphins, venus du monastère de Ploërmel, en Bretagne, en 1643, la Mère Anne Le Boue de Notre-Dame, offertes par les religieuses de Tours en 1644. La santé délicate de la mature; elles n'avaient d'aspirations que pour les âpres bonheurs de la pénitence. France après treize ans de pénible labeurs et mourut l'année qui szivit son retour. La Mère de Sainte-Cécile reprit aussi le Chemin de To après avoir lutté pendant ouse ans contre l'en nui de l'exil et les plus rudes privations.

Cependant la Supérieur des Ursulines, qui soupirait depuis longtemps après les douceurs de l'obsissance, voyait approcher, avec un indicible bonheur, l'expiration de non second triennal La règle ne permettait pas de la continuer dans sa charge, et la Mère de Saint-Athanass, de la Congrégation de Paris, fut choisie pour lui suc-

ceder.

Vers le même temps, le P. Jérôme Lalemant, oncle du martyr, fut nommé supérieur général des missions, et directeur des Ursulines. Notre sainte connut par inspiration que ce vénérable sainte connut par inspiration que ce vénérable serviteur de Dieu, dont l'éminente sainteté égalait la science dans les voies du ciel était l'ange que le ciel lui envoyait pour consommer le grand ouvrage de sa sanctification. Elle re dès ses premières communications avec lui, une grande liberté d'esprit et une entière ouverture de cœur; et le Père, de son côté, fut saisi d'un

vif intérêt pour son avancement spirituel.

Lorsqu'il eut pénétré dans le sanctuaire de cette âme, dont l'incomparable beauté le rémplit d'admiration, il résolut de l'épurer des plus imperceptibles poussières, et de mettre la dernière main à ce chéfd'œuvre de la grace. Il la st passer par une longue série d'épreuves, que l'humble pénitente subit avec une entière abné-

Elle se sentait inspiré depuis longtemps de s'engager par un vœu à chercher toujours la plus grande gloire de Dieu, et à faire tout ce qui lui paraîtrait le plus parfait. Elle se part de con désir au P. Lalemant, qui, après avoir consulté Dieu dans la prière et l'oraison, lui permit da suivre son attrait. Co grand maltre dans la conduite des âmes ne pouvait donner un témoi-gnage plus éclatant de la sainteté de cette femme extraordinaire, qu'en la jugeant mûre pour une telle oblation.

Mais Dieu avait aussi des vues particulières surnotre Mère en lui inspirant cette acte hérolque: il voulait ceindre ses reins pour de nouveauxcombate; il voulait en faire une des colonnes les plus fermes de l'Eglise du Canada, que l'esprit de ténèbres menaçait en ce moment même d'en-

nedit dan avre en ntes res et la auronne év depuis plus à la veille nouvelle fut ani; elle a dolonie. Son ame fu lices inflig t de l'anéar qui prometta Les tristes le famine, la la conduited soul endroit implacables nes autour d

Attendrie

ville entière qui arrivalen et exténués ce coup me f carnation. qui fût encor Les Révérence avaient plus morts. A la vertu, dans qu'elles ne s sainteté était cun était ra restes de leu cents chrétie ennemis. D en mon Am tait on voy me voir pro leurs enfants m'inspira d'é pas encore a pays, je laid Joseph pour quin et du de besoin ale sible pour as les maisons r surtout les P plus grande p vétements à qui était pou

Mère d a langue hu · V

<sup>1.</sup> La Mère de l'Incarnation, qui se compaineait e sainteté, écrivait en pariant du P. Lalemant: " e'est l plus saint homme que j'ele comm depuis que ja mis a monde."

<sup>1.</sup> Voir l'In

Mère Antere Anne Le religiouses loste de la repasse l'appasse l'

culines, qui douceurside un indicible un triennal. atinuer dans anase, de la cour lui sun-

e Lalemant, cur gondral mes. Notre ce vontrable sainteté égaétait l'ange mer le grand le ressentit, vec lui, une re ouvertore ut salsi d'un ituel.

nctuaire de té le rémplit er des plus e la dernière pe. Il·la fit reuves, que ntière abné-

ngtempe de toujours la tout oe qui part de sun ir consulté permit de re dans la un témoiette femme pour une

héroïque: nouveaux plonnes les ue l'esprit nême d'en-

malesait en : "o'est le o je mus ma courre en effet une période de calamités et de sangiantes persécutions pour cette jeune chrétienté. Nous avons raconté alleurs les désactes et la dispersion tragique de cette nation huronne évangélisée au prix de tant de sucura, depais plus de vingt ans (1628), et enfin convertie à le veille de sa destruction. Uette navrante acuvelle fut apportée à Québec par le P. Bressant elle répandit la consternation dans toute la colonie. Mais nul n'en ressentit le contre-coup avec plus de violence que la Mère de l'Incarnation. Son ême fut déchirée au récit des horribles supplices infligés aux PP. de Brebeuf et Lalemant, et de l'anéantissement de cette église des Hurons qui promettait une si belle moisson pour le ciel. Les tristes débris de cette nation, décimée par la famine, la guerre et l'épidémie, virrent, sous la conduite du P. Raguenau, se réfugier à Québec, seul endroit où ils se crussent à couvert de leurs implacables ennemis. Ils dressèrent leurs cabanes autour de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu.

Attendrie à la vue de tant d'infortunes, la ville entière tendit les bras à ces pauvres fugitifs, qui arrivalent dénués de tout, frappés de stupeur, et exténués de fatigue et de misère. "Ah! que ce coup me fut terrible! s'écrie la Mère de l'Incarnation. C'était la chose la plus pitoyable qui fût encore arrivée dans cette nouvelle église. Les Révérends Pères qui étaient demeurés vifs avaient plus soufferts que ceux qui étaient morts. À la vue de ces âmes consommées en vertu, dans lesquelles Jésus-Christ vivait plus qu'elles ne vivaient elles mêmes, et dont la sainteté était si visible à tout le monde, chacun était ravi. Ils nous amenaient les faibles restes de leur troupeau, environ quatre ou cinq cents chrétiens, échappés à la fureur de leurs ennemis. Dans l'affliction que je ressentais en mon âme, la seule consolation qui me restait en voyant ces pauvres fugitifs, était de me voir proche d'eux et de pouvoir instruire leurs enfants. Dans ce but, Notre-Seigneur m'inspira d'étudier leur langue, que je n'avais pes encore apprise; car à notre arrivée dans ce pays, je laissai ce soin à la Mère de Saint-Joseph pour m'appliquer à l'étude de l'algon-quin et du montagnais, dont nous avions plus de besoin alors. Les citoyens firent leur possible pour assister ces malheureux exilés; mais les maisons religieuses, Madame de la Peltrie, et surtout les PP. Jésuites, y contribuèrent pour la plus grande partie. Comme J'étais dépositaire, c'était moi qui distribuais la nourriture et les vêtements à coux dont nous étions chargés, ce qui était pour moi un sujet d'intarissables con-

La Mère de l'Incarnation se mit à l'étude de a langue huronne avec toute l'ardeur de la jeunesse. ' Vous rires peut-être, écrivait-elle à

1. Voir l'Introduction. 2. Ils arrivèrent à Québes le 28 juillet 1650. son fils, de ce qu'à l'âge de cinquanté ans, je commence à étudier une nouvelle langue; mais il faut tout entreprendre pour le service de Dieu; et le salut du prochain." Elle eut pour premier précepteur le P. Bressani, naguère captif ches les froquois et délivré miraculeusement après avoir été torturé par le fer et le feu. Le saint martyr venait chaque jour s'asseoir prés de la grille du monastère, et lui enseignait, avec une patience admirable, les rudiments de l'édiome barbare, lui en traçant les règles de ses doigts mutilés et encore aanglants. Quel spactacle ! d'un côté, un martyr, de l'autre, un archange. Etonnante sublimité, de notre histoire ! à chaque page, on rencontre un miracle d'hérolsme ou de sainteté!

## CHÂPITRE SEPTIÈME

Dangers de la colonie-Mœurs admirables.

Cependant la douloureuse sympathie qu'avaient réveillée la destruction de la nation huronne et la vue de sa sanglante épave, était mêlée d'un profond sentiment d'inquiétude. Jameis l'avenir de la colonie n'avait paru enveloppé de nuages si sombres. La population européenne, à la veille d'être assaillie de tous côtés, ne dépassait guère mille âmes. Québec, fondé depuis qua-rante-deux ans, renfermait tout au plus une trentaine de maisons dispersées sur le sommet et autour du promontoire que protégeaient les canons du fort Saint-Louis. La résidence du ouverneur, 1 l'église paroissiale, la demeure des ésuites, le monastère des Ursulines, celui des Hospitalières, dans la Haute-Ville; le magasin de la compagnie des Cent-Associés, dans la Basse-Ville, tels étaient les seuls édifices d'importance de Québec. Quelques groupes de maisons s'élevaient ça et là dans le voisinage, le long de la côte de Beaupré, à l'île d'Orléans, Autour des forts de Montréal et de Trois-Rivières, on commençait de rares défriche-ments. Le reste du pays n'était qu'une immense forêt hantée par les farouches Iroquois.

Depuis qu'ils avaient jeté aux quatre vents les membres de la nation huronne, leur plus formidable ennemi, l'audace de ces barbares n'avait plus connu de bornes. Alléchés par l'odeur du sang, ils avaient suivi leur proie, espérant envelopper dans la même extermination toute la race européenne. Ils apparaissaient partout à la fois à Montréal, aux Trois-Rivières, à Québec, à l'Ila d'Orléans, à Tadoussao, rôdant par petites bandes, interceptant les convois de marchandisse et de fourrures sur les rivières, brûlant, pillant, massacrant tout sur leur passage<sup>2</sup>. Favorisée

<sup>1.</sup> C'était alors M. D'Aillehoust.

<sup>2.</sup> M. l'Abbé Ferland, Notes our les Registres de Quetes

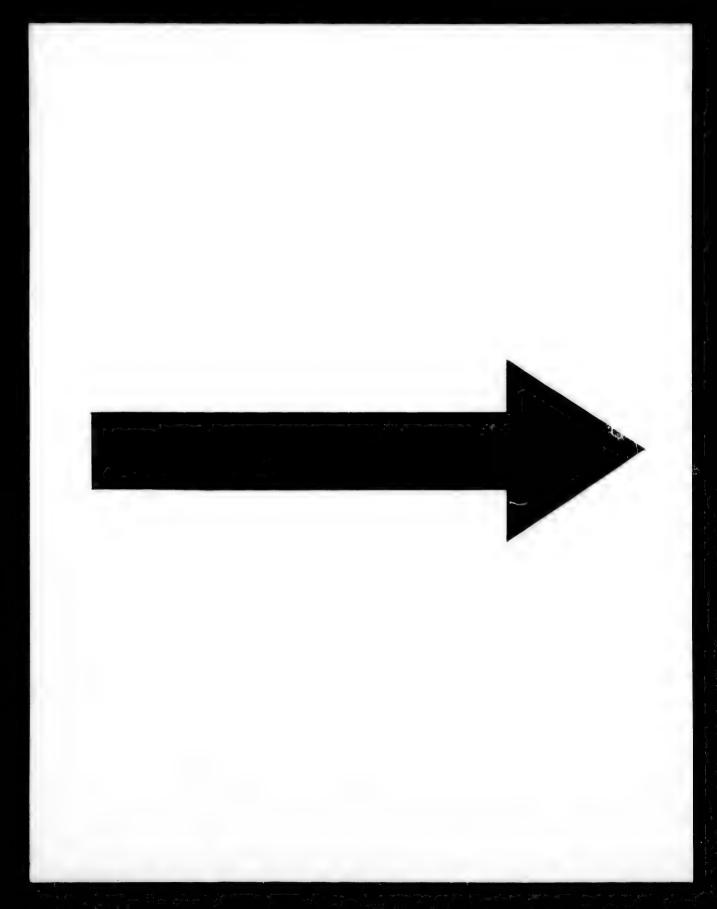

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE



a nature du sol. dont les forêts leur officient aux approches des habitations; la, tapis Tribre un arbre, dans un pli du terrain, ou rimi les jones du rivage, ils éplaient tout le bur, avec cette patience caractéristique du saute, le passage de quelque blanc. La nuit enue, ils rampaient comme des serpents autour maione, cherchant à surprendre quelques mailles éparses et sans défense. Malheur au mon attardé le soir sur la lisière du bois, ou octoyant de trop prés dans son canot le virge du grand fieuve; une balle inconnue l'atteignait tout à coup, et avant que le malheureux blessé eut eu le temps de se reconnaître, le roce Iroquois, poussant son terrible cri de erre, s'élançait sur lui et lui enlevait la che-

Afin de se défendre contre ca puées d'ennemis, le nonveau gouverneur, M. D'Ailleboust, 1 avait fait ériger dans les principaux centres d'ha-bitations, des forts environnés d'une enceinte de alissade, et armés de quelques pièces de canons. Au premier signal d'alarme, les colons se réfugiaient dans ces forts, et se mettaient en état de défense. En outre chaque habitant faisait de sa matison une petite forteresse, où il pouvait tenir tête à un bon nombre d'assaillants. Durant le jour, partout où il allait, au champ, au bois, à la pêche, son fusil ne le quittait jamais; et à la première alerte, la hache ou le hoyau lui tomait des maine, et il couchait en joue son enne-

ni, avec une dextérité admirable. havoure, chaque semaine était té noin de la-mentables accidents. On entendait sans cesse cerler de prisonniers attachés au poteau, de cres scalpées, de membres mutilés, de fémmes, renhants, torturés, écorchés, brûlés viss. Le

d'enfants, torturés, écorchés, brûlés virs. Le récit de ces malheure, mélés à ces horribles mannemés de crusutés, semait l'épouvante paint la population en deuil.

Incapable d'atteindre, dans as retraite impénérable, un ennemi invisible, qui frappait dans sambre et s'évanouissait sans l'aisser aucune trète, on se demandait avec déserpoir si la colonie, ainsi hurcelée de tous côtés, ne serait pas limité décirale et submergée dans son aung.

Ca attendait avec impatience des secours de la colonie de la c dul n'arrivaient point. La situation pament ai critique, qu'on députs en Europe le Jerome Lalemant, supérieur des missions, discompagné de quelques uns des principaux ha-maité du pays, pour aller exposer l'état désse-let des affaires, et implorer de prompts so-

rependant en milien du deuil et de la cons-sation générale, la Mère de l'Incarnation et ligate sutres autre fortes et magnanimes res-

1. It arall suicellé en 1646 à M. de Montragny, principal de la contragne de l

talent fermes dans laur confinite en Die relevajent les esprits abattus. Dans une adressée à son file, le 17 septembre 1650, trace une painture filèle du calme perfait

crace une painture filele du celme paralle elle jouissait.

"Quelque délabrées que soient les aintre n'ayes point d'inquiêtude à mon agant, le dis pas pour le martyre, car votre affection per moi vous porte à me le désirer; mais l'esta des autres outrages qu'on pourrait appréhent de la part des froquois. Je ne vois aucun en de craindre, et si je ne suis bien trompée. J'père que les croix que l'Eglise soutre maintenat seront son exaltation. Toutse que j'entand di ne m'abet point le cœur; at pour vous en donn ne m'abat point le cœur ; et pour vous en dor une preuve, c'est qu'à l'âge que l'ai. J'ét la langue huronne ; et en toutes sortes d'affai nous agissons comme si rien ne devait arriver Le P. Lalemant avait été tellement franc

avant son départ, de cette magnanimité, qu'il trouvait un nouveau gage d'une protection and ciale de la providence. Le quatrième quiet de consolation que je voyais dans ce pauvre pays désolé est le courage et la générosité de nos religieuses tant Hospitalières qu'Ursulines. c'est une des espérances que j'ai de la conserva tion du pays, ne pouvant penser que Dieu aba-donne des ames de cette nature, si saintes et a charitables. Il me semble que tous les ange-du paradis viendraient plutôt à leur accours, s tant est que les hommes de la terre manquae de vocurer leur conservation en ce nouveau mor '8." 1

La main dui conduisait les événements, et écrevrait de son égide l'église du Canada, était d'ai leurs trop visible pour n'être pas entrevue pi les moins clairvoyants. Chaque jour elle manifestait par des merveilles, dont le myst même révélait son action. Trompant toutes !

meme révélais son action. Trompant toutes la prévisions humaines, elle mettait à néant toute les resources, et lorsque tout paraissait désepéré, elle faisait mouvoir de seurets resource qui opéraient tout à coup la délivrance.

"Dans ce pays, dit encore la létre de l'Indurantion, et dans l'air de cette nouvelle églies, ce voit règner un esprit qui ne dit rien qu'obscurit. Tous les événements qui nous arrivent sont de secrets cachés dans la divine providence, quelle se plait d'y aveugler tout le morais, de quelque condition et qualité qu'il soit. J'al ve t consulté l'à-dessus plusieurs personnes, que et consulté là dessus plusieurs personnes, toutes m'ont dit : Je ne vois goutte en lou mes affaires, et néanmoins nonobetant m avanglement, elles se font sans que le pui

dire comment. Cela s'entend du pays en crai et de l'état des familles en particulier. Revenunt plus tard sur le même sejet.

"Male la façon aves laquelle Dien goures

and nt san per que ha tion d'u ate et

la socié

<sup>1.</sup> Lettre adressée du Havreremained on a second to the confidences.

es d'at ait arriver. nens fran oteorion and penate bels lines. o Dieu aba

a, était d'aile entrevue par jour, elle se nt le mystere ant toutes les néant toute

us les an

Ir secoure.

manquasing

ce nouveau

qu'obacii vent sont ovidence

ne sajeh.

californie anatonire. Un se voit gentie, the à titons ; et quoiqu'on consulté de se très ficialisés et d'en très bon conseil, trainnies les chosses a'arrivent point qui les avait préviens et consultées. Une avait préviens et consultées. Une avait, et lorsqu'on passes être en fond finipies, on an aratouve debout. Lerequ'on dire que quelque malheur est arrivé de des Iroquois, chacan s'en veut aller en heads at sea même tempe on se merie, on the pays se maliplie, les terres es défrichent, to inoude pense à c'établir."

1 comment en effet bieu aurait il pu délais-

Et comment en esset Dieu aurait il pu délaisse cette chère petite églice du Canada, dont les mains purce et suppliantes étaient toujours tendues vern lui? La serveur de ses ensants, déjà a mirable, s'était encore accrue par l'immisende du danger; la colonie comptait autant de sinte que d'habitants. Exposés chaque jour à comber sous les balles des froquois, ils se tendent sans cesse prêts à mourir en héros, ils rétaient même engagés publiquement par un rosu à se consesser et à communier au moins une fois le mois. Aussi perdant que la guerre séviteuit au dehors, au dedans seur sessit une maix inaltérable. L'union, la concorde, cimenties par la piété, liaient tous les citoyens. éce par la piété, liaient tous les citoyens. Uhaque habitation avait été placée sous la proection d'un saint, et tous les jours, matin et soir, le chef de la famille entouré de sa femme, de ses

s chef de la famille entouré de sa femme, de ses safants et de ses serviteurs agenouillés au pied à l'image du saint patron, récutait à haute voix a prière, suivie de l'examen de conscience et des litanies de la Sainte-Vierge. 2

Si la vie était ai pure aux derniers échelons le société canadienne, on peut juger de sa praction parmi les chefs qui en étaient les gaides et l'exemple. Pendant que le nouveau averneur, M. D'Aillebouet, continuait les présents avecitions l'armées par son prédécesseur. suverneur, M. D'Alliebouet, consumer les pa-ceues traditions léguées par son prádéceseur, as les missionnaires Jésuites donnaient leur aptiame martyr à l'Eglise, que M. de Maison-seurs, aveu une poignée de braves, faisait de con corne un rempart à la colonie, que les Hop-talières se consumaient auprée du lit des les débris edes, les Ursulines requeillaient les débris tout tremblante de cette jeune ganération ne échappés au massacre des Iroquois, et apprenaient à tourner leurs cours vars aliai qui cemia tontes larmes, et guérit toutes

Test à cette époque que remoute la touchante glition qui représente la Mêre de l'Incarnation, ure au pied du vieux frêne, dont les antiques sesaux ombragent encore aujourd'hui le clof-de Uranlines, è et antourée de petites sauva-les qu'elle catéchise et console. Quelles

Mais, hálas ! un affreux malheur va dana moment anéantir cette suave réalité, un incenterrible, dans une nuit fatale, va réduite en cendres de précieux asile éleve au prix de tant

## CHAPITRE HUITIME

#### Incendie du Monastère des Urralines.

Dans la soirée du vingt-neuf décembre 1656 une sœur converse, chargée de la boulangerie ayant fait du levain pour le lendemain, est l'in prudence d'enfermer des charbons incandescent dans le pétrin, pour le préserver de la gelée. Son intention était de les enlever après la veillée; mais comme c'était pour la première fois qu'elle employait ce moyen, elle n'y songea plus an moment de se mettre au lit.

Vers huit heures du soir, la sœur chargée de la visite de nuit, avait fait à l'ordinaire le tour de l'appartement; mais elle n'avait remarqué aucune trace de feu, car le pétrin fermait herméaucane trace de leu, car le petrin fermait hermètiquement. Peu à peu le rayonnement des chaet bons en avait séché les parois formées de hôis résineux. Il finit par s'enflamme et embrase tout l'appartement, ainsi que la cave où étaient entassées toutes les provisions de l'année. Variminuit, la Mère des Béraphins, qui couchait avec les enfants à l'étage supérieur, se réveille en curraux au pétillement des flammes et auximentadu plancher qui dété comments du plancher qui dété comments du plancher qui dété comments du plancher qui dété. oraquements du planoher qui déjà commença à s'effondrer, d'An fen l'au fau l'auxemença mes enfants, cauvez-vous, d'écris-t-alle toreffrayée en se jetant hora de son litt et suffique par la fuméa. Les flammes avaient déià p le plancher, et a'engouffraient per l'esc rojetant une vive clarté dans toute la chambre Elle monte aussitôt au dortoir de la commune pour donner l'alarme. En un instant toutes les religieuses sont sur pied, et courant les mass à la religieuses sont sur pied, et courent les unes à la cloche pour appeler du secours, les antres en soyer de l'incendie pour assayer de le domines. Au premier coup d'eil, le Mere de l'Incendie reconnut qu'il était trop tard, et que tous les efforts étaient inutiles. "Sortes promptement dit-elle à ses compagnes, car vons alles paris, il Pour elle, sans perdre un instant con cangéroid elle monts vers l'appartament où se trouppaint les vêtements des religieuses, afin d'en sauver une partie, our les acques étaient échaputés nu-piede et à demi-vêtues. Mais songeant tout à

iniques, page 800.

come any papiers de la communanté, elle retournavers a chambre. "Dans toutes les courses que je fit parmi les flammes, dit-elle, j'avais une aussi grande liberté d'esprit, et une vue aussi cranquille à tout ce que je faisais, que si rien ne mons fit arrivé. Je ne ressentais pas un mouvement de peine, de tristesse, ni d'inquiétude; mais je baisais en silence et avec amour la main qui nous frappait. Il me a mblait que j'avais dans mot-même une voix intérieure qui me désait es que je devais faire, où je devais aller, ce que le devais jeter par la fenêtre, et ce que je devais inisser périr par le feu. Je vis en un moment le mênt de toutes les choses de la terre, et il me fut donné une grâce de dénûment si grande, que je ne puis exprimer son effet ni par paroles ni par écrit. Les bénédictions que mon âme donnait à Dieu au milieu de ce désastre étaient aussi fréquentes que mes respirs, et je ne pouvais me détacher de cette union à la volonté divine."

Ayant apercu son crucifix sur sa table, elle le saisit pour le jeter par la fenêtre, mais arrê-tée par un sentiment de respect, elle le remit à an place. Ce fut alors qu'en sauvant les papiers, elle mit par hasard la main sur les cahiers contenant la relation de sa vie, qu'elle avait écrite par l'ordre de son directeur. Un premier mouvement d'obéissance lui dicta de les soustraire aux fiammes avec le reste; mais reconnaissant ensuite la volonté de Dieu dans l'occasion providentielle qui lui était offerte de les anéantir moment où ils étaient exposés à tomber en des mains inconnues, elles les rejeta sur la table. Tout cela se passa "en moins d'un misserere," car déjà le feu pénétrait dans le dortoir, interceptant l'entrée de la chambre où elle avait d'abord voulu aller, et où elle aurait infailliblement péri. L'étage inférieur était tout embrasé, tandis que la flamme, activée par les substances résineuses renfermées dans le bois dont le monastère était construit, courait avec une rapidité effrayante tout le long du toit. Ainsi placée entre deux feux, et poursuivie par un troisième qui envahissait tout comme un torrent, elle se fraya un chemin à travers les aloisons enflammées, et les poutres croûlantes. Ne trouvant d'autre issue, elle déscendit en passant sous le clocher que des tourbillezs de ammes léchaient de tous côtés, et dont la cloche détachée de ses appuis, faillit l'ensevelir sous les décombres.

Dane l'intervalle, la Mère de Saint-Joseph et la Siour Saint-Laurent avaient rompu la guille, qui n'était que de bois, afin de se sauver avec une partie des enfants qui s'étaient réfugiées toutes trumblantes dans le dortoir. Cependant les plus jeunés étaient encore au milieu du danger, afort la Mère de Saint-Ignace se dévoua pour les arracher aux flammes. Elle revint sur ses pas à travers les dicisons en feu, et les raments saines et sauves, au moment où les

planchers craquaient de toutes party public

Ce fut à cet instant que la Mère de l'Instination déboucha dans le dortoir, et se trouve seule dans le monastère devrau un immense brasier. Promenant alors ses regards autous d'elle, avec son calme ordinaire, et voyant qu'elle n'avait plus rien à sauver, et qu'elle allait périr, elle fit une inclination profonde à son cruelle en acquiescement aux ordres de la providence, èt s'échappa, presque étouffe dans la fumée, par le parloir qui s'ouvrait à l'extrémité du dortoire

Le Supérieur des Jésuites, accourn en toute hâte avec les autres Pères, avaient cauvé à grande peine le Saint-Sacrement et les ornements de la sacristie. L'un des Pères, ayant vouln enlever quelques autres objets, faillit y périr. Une femme huronne, fervente chrétienne qui logeait dans le monastère, ne s'étant pas réveillée assez vite, es trouva cernée par le feu, en n'échappa qu'en se jetant du deuxième étage sur un chemin durci par la glace, où elle faillit se tuer. On la releva cans connaissance, la croyant morte; mais elle revint à elle et ne ressentit aucune lésion grave.

La Mère de Sainte-Athanase s'était trouvée la première hors du monastère; elle s'était hâtée d'aller ouvrir les portes, et avait été méréugier sous le vieux frène, se croyant suivie par une partie de la communauté; mais en se détournant, elle ne vit personne autour d'elle, et crut à un immense malheur. Ses cris décharants appelaient ses sœurs; mais la nuit seule répondait à ses sanglots. Enfin elle se jets, épuisée, à genoux sur la neige, et fit un voeu en l'honneur de l'Immaculée-Conception.

A peine l'eut-elle prononcé, qu'elle les vit vinir accompagnées de toutes les élèves qui se rangèrent autour de leur mère. Seule la Mère de l'Incarnation manquait encore; tous les regards plongeaient avec avidité au travers de la foule qui accourait de toute la ville et encembrait les avenues. Le plus grand de tous les jours étaient les plus précieux, l'âme de la communauté, la colonne du monastère auraitelle péri? L'anxiété, l'angoisse étouffaient tous les sanglote, toutes les laimentations; enfin on la vit venir, et on la reconnut à son pas tranquille et assuré, à sa démarche ferme, qui révélait le calme et la sérénité inaltérable de son time. Tout le monde respira plus librement.

En rejoignant le groupe désolé, la Mère de l'Incarnation fut térisoin d'un spectacle espable d'arracher des farmes aux cosurs les plus insensibles. Toutes les pensionnaires, françaises et aauvages, étaient debout nu-pieds sur la neige-pressées les unes contre les autres, et grelotant de froid, n'ayant pour tout vétament que leurs chemises. A leurs oftés, Madame de la Palrie, d'une santé si délicate, et si sensiole à la matriche d'une santé si délicate, et si sensiole à la matriche dre froidure, piede-une, comme les autres, me

la maiga and maigae cule flayant deve navvent en duran pagnes, la toute transi force que dition, nous et tion, a con cule flaible qu'et bras lui ma sauvé, avec

La Mère habits pour résistances, posée à la vêtements, s'étaient ac avaient été Ce fut alc

qui staient voulant dor pantoufles, pour vêtir se de la Mère passé dans bloet à l'abarèsignation, genoux et redignes de cette sois un dénûmer leur admira drissement stupéfait de grandes foil

mation, oe main, opér L'incend violence, ment étoile parfait règn territe jail qui retomb fort Saint-I maisone ve entière. I autoux des illuminaies it rougiese neige, l'élluin sur la de l'Instanse trouve
i intresserde autour
rant qu'elle
allaie périr,
erucifix en
vidence, èt
fumée; par
du dortoir,
n en toute
nt sauvé à
sornements
yant vouls
lit y périr,
étienne qui
pas réveilr le feu, et
ième étage
n elle faille

tait trouvée elle s'était avait été ap yant suivie maie en se utour d'elle, e cris déchila nuit seule elle se jeta, t un vou en on.

sissance, la

le et ne ree

lle les vit veleves qui secule la Mèretravers de la lle et encemle et encemle et encemle et encemle et encemle et encemle et encemient tous les enfin on la se tranqu'ille ui révélait la le eon âmemt.

la Mère de tacle capable si plus insenfrançaises esur la neige, et grelotuant ent que leure de la Pelarie, le de la midiala de la midiala mèlica, n'était souverte que d'une petite turique qu'elle avait jatée sur ses épaules en fuyent devant l'incendie. Mais ce qui était plus aver et encore, c'était de voir la Mère de Saint-Joseph, toujours souffretense depuis plusieurs années et dont, la maladie s'était aggravée encere durant l'hiver, aussi peu vêtue que ses compagues, la pâleur de la mort sur la figura, et toute transie de froid. "Si elle est eu autant de force que de courage, dit la Mère de l'Incarnation, nous eussions sauvé, elle et moi, une partia de ce qui était au dortoir, mais elle était si hible qu'en voulant renuer son matelais, les brese lui manquaient p il n'y eut que le mien de sauvé, avec qu qui me couvrait."

La Mère de l'Incarnation se dépouilla de ses babits pour couvrir la chère malade, malgré ses résistances, et demeurs, comme les autres, exposée à la rigueur de l'hiver; car le peu de vêtements, qu'elle avait jetés par sa fenêtre, s'étaient accrochés aux grilles du réfectoire et avaient été consumés avec le reste.

Ce fut alors un combat de charité entre celles qui étaient inclus nues que les autres; chacune voulant donner une part de son vêtement, ses pantoufies, ses bas, un lambeau de costume pour vêtir sa voisine moins fortunée. L'héroisme de la Mère de l'Incarnation avait tout à coup passé dans le cœur de ses compagnes. Au trouble et à l'abattement avait succèdé la plus parfaite résignation, et toutes ensemble se jetérent à gasoux et remercitèrent Dieu de les avoir jugées digues de cette suprême épreuve. Les témoins de cette coène, ravis d'une telle générosité parmi un dénûment si complet, ne pouvaient revenir de leur admiration, et fondaient en larmes d'attendrissement et de compassion. L'un d'eux, tout tupéfait d'étonnement, s'écria: "Voilà de grandes folles ou de grandes saintes."

nation, ce que celui qui nous touchait de sa main, opérait pour lors dans nos cœura."

L'incandie était en ce moment dans toute sa violence. La nuit était sereine, le ciel brillamment étoilé, le froid très-vif; mais un calme parfait règnait dans l'atmosphère. De l'immense turriez jaillieasient des tourbillons d'étincelles, qui retombaient en pluie de fen aur la forêt, le fort faint-Louis, la demeure des Jésuites et les maisons veisines, menaçant d'incendier la ville entière. Les elemeure de la foule qui s'agitait autour des fiammes, les anglantes lueurs qui illuminaient tous les visages de teintes fauves, et sugissaient le sol et les arbres chargés de naise. l'éblouissante élarté qui se projetait au hija sur la nuit et transformait les ténèbres en in jour éclatant, tout s'unissait pour augmenter l'horreur de ce ainistre apetuacie. Au plus fort d'adange, une faible brise a'éten du côté du fective tantrains les fiammes viers l'Esplanade pà s'étendaient alors le jardin et les champs

des Unutilies. Ost heureum incident preserva-

Enfing an moins de deux heures tout fat consumé, et il ne resta debout que les murailles noircies, d'où s'échappait une épaisse fumée. Tout ce que les Ursulines possédaient de vêtements, de provisions, de meubles, était anéant.

Après les premiers moments de confusion, le Supérieur des Jésuites 1 rejoignit les matheureuses viotimes, et les conduisit à la résidence des Pères. Les enfants furent conflées aux principaux citoyens, qui leur prodiguèrent les soins les plus affectueux; elles avaient tellement sonffert du froid que plusieurs furent gravement malades.

A la première nouvelle du désastre, les Hopitalières s'étaient empressées d'envoyer offrir leur maison aux Ursulines. Comme c'était l'assile le plus convenable pour elles, le Supérieur les y conduisit lui-même, après leur avoir fait distribuer les objets indispensables à ce trajet.

Les Hospitalières fondirent en larmes en les apercevant dans un tel état de pauvreté. Bien plus touchées de leur malheur que les Ursulines elles-mêmes, elles sé jetèrent dans leurs bras et les embrassèrent avec cette effusion de cœur et ces témoignages de sympathie, dont les âmes vouées à Dieu ont seules le secret. Elles les revêtirent de leurs propres habits, et mirent le monastère à leur entière disposition.

Le lendemain, le Gouverneur, accompagné du Supérieur des Jésuites, vint leur offrir ses condoléances, et leur térnoigner la part intime qu'il prenait à leur infortune. Il revint ensuite avec elles sur le théâtre de l'incendie, et leur fit visiter les ruines fumantes, dont personne n'osait encore approcher. Toutes les cheminées étaient tombées, les murs de refend abattus, et les principales murailles crevassées et calcinées jusque dans leurs fondements.

Cette calamité fut une précieuse occasion pour les Fondatrices d'adorer les admirables desseins de Dieu qui prépare toujours le baumé à côté des plaies qu'il inflige, qui fait éclore les consolations des malheurs mêmes, les roses des plus sanglantes épinés. De toutes parts leur arrivèrent des témo gnages de touchante sympathie : preuves éclatantes de l'attachement et de la reconnaissance qui les enracinait aux entrailles du peuple. Chaque famille s'ingénisit des plus déjicates attentions pour alléger leur misère et oseuyer leurs larmes.

Mais le ciel leur ménzgeait une marque de compatiesance bien autrement eensible, une naive démonstration qui devait leur aller droit au cœur, et les dédommager amplement de tous leurs sacrifices. A deux pas des ruines de monastère incendié, gisait une autre ruine blen plus triste, bien plus lamentable t c'étaient leur restes désolés de cette grande tribu huronne.

<sup>1.</sup> Le P. Regresses.

D'eulines.

Anesitét après le décestre, tous les capitaines sissemblérent dans la cabaue du obef de la lite, et tiurent un grand conseil. Il fut résolu anvoyer une députation aux "Filles Vierges," le de pleurer avec elles sur leure maheurs mmuns, et de couvrir les cendres de leur mo-antère avec des présents. Mais, hélas ! ils n'ésient plus ces jours de prospérité où ils allaient mblées les mains pleines de beaux précate; ils n'avaient aujourd'hui pour toutes s que deux colliers de porcelaine de deune cente graine chacun. Il fut décidé qu'on le de dérir. Le conseil fut immédiatement levé, et la députation se dirigea vers l'Hôtel-Dire. Les Ursulines, entourées du P. Rague-peau et des Hospitalières, les reçurent dans une saile de l'hôpital. Le grand chef Taisaronk perta la parole :

saintes Filles, dit-il, vous voyes de pauvres davres, les restes d'une nation qui a été florisinte, et qui n'est plus. Au pays des Hurons, ous avons été dévorés et rongés jusqu'aux os et la guerre et par la famine. Ces cadavres ne se tiennent debout que parce que vous les soute extremité de misères nous étions séduits ; mais maintenant vous le voyez de vos veux. Regardes de tous côtés, et voyes s'il n'y a rien en nous qui ne nous oblige de pleurer sur nous-mêmes et de verser sans cesse des torrents de larmes. Hélas i ce funeste accident qui vous est arrivé va renduveler tous nos maux, et faire couler nos larmes qui commençaient à tarir ! En voyant réduire en cendre en un moment cette belle maison de Jésus, cette sainte maison de charité, en y voyant régner le feu sans respecter vos personnes, Saintes Filles qui l'habities, nous nous sommes souvenus de l'incendie universel de toutes nos maisons, de toutes nos boargades et de toute notre patrie ! Faut-il donc que le feu noue suive ainsi partout! Pleurons, pleurons, mes chers compa-triotes, oui, pleurons nos misères, qui de particu-lières sont devenues communes avec ces innocen-

Saintes Filles, vous voilà donc réduites à la même misère que vos pauvres Hurons, pour qui avez eu des compassions si tendres. Vous voilà sans patrie, sans maisons, sans provisions et mans secours, sinon du ciel, que jamais vous de perdes de vue.

Nous sommes venus ici dans le dessein de vous consoler, et avant d'y venir, nous sommes entris dans vos cours, pour y reconnaître ce qui pourrait davantage les affliger depuis votre incen-dia poli directiones die, sûn d'y apporter quelque remêde. Si nous svions affaire à des personnes semblables à nous, la contume de notre pays sefait de vous faire un résent pour essuyer vos larmes, et un second pour dermir votre courage; mais nous avons bien va que votre courage n'a pas été abattu sous les

de s'élevait entre l'Hétal-Dies et prince décette maisen, pas un de action par pleurer un de le décette, tous les capitaines dans le cabane du cher de la cours ne c'attristent pas dans la perte des biens tun grand conceil. Il fut résolu de la terre ; ils sont trop élevés dans les désistents pas de la cours ne c'attristent pas dans la perte des biens de la terre ; ils sont trop élevés dans les désistents pas de la terre ; ils sont trop élevés dans les désistents pas de la terre ; ils sont trop élevés dans les désistents pas de la terre ; ils sont trop élevés dans les désistents par la course de la terre ; ils sont trop élevés dans les désistents par la course de la course d

des biene du ciel !

" Nous ne craignous qu'une chose, caint redoutons que la nouvelle de l'accident qui veux Filles, et ce serait un mulheur pour nous; a est arrivé, portée en France, ne soit ses vos parente plus qu'à vous-mêmes; neus craignone qu'ils ne vous rappellent, et que vous sope attendries de leurs larmes. Comment une me pourrait-elle lire sans pleurer les lettres qui h feront savoir que sa fille est restée sans vé ments, sans lit, sans vivres, et sans succese d douceurs dans lesquelles vous aves été élevé des votre jeunesse? La première peneis que nature inspirera à ces mères désolées, ce sera vous rappeler auprès d'elles pour se consoles elles-mêmes en procurant votre bien. Un frère fera de même pour se eœur, un oncle ou une tante pour sa nièce, et ainsi nous serons en denger de vous perdre, et de perdre en vos personnes le secours que nous espérions pour l'instruction. de nos filles, dont nous avons commencé avec tant de douceur à goûter les fruits.

"Courage donc, saintes filles, ne vous laisses pas vaincre par l'amour de vos parents; et filtes voir au jourd'hui que l'affection que vous portes pour les pauvres sauvages est une charité ofisete plus forte que les liens de la nature. Pour les pauvres sauvages est une charité ofisete plus forte que les liens de la nature. raffermir en cela vos résolutions, voici un présent de douze cents grains de porcelaine, qui enfoncera vos pieds si avant dans la terre de ce pays qu'an-cun amour de vos parents, ni de votre patric no

pourra les en retirer.

"Le second présent que nous vous prions d'agréer, c'est un collier semblable de douis cents grains de porcelaine, pour jeter de nouvea cents grains de porcelaire, pour jeter de nouveaux les fondements d'un édifice qui sers encore la maison de Jésus, le maison de prières, et de vous continueres d'instruire nos petites filles huronnes. Tels sont nos vous, tels sont édias les vôtres; car sans douts vous ne pour dissilles vôtres; car sans douts vous ne pour ser mourir contentes, si en mourant vous pouvies vous faire ce reproche, que par un amour trop tendre pour vous parents, vous n'euesies pas sides au muit de tant d'Amea, que vous avers au series au muit de tant d'Amea, que vous avers au series au salut de tant d'Ames, que vous auriez aimées, pour Dieu; oui, vous les récueilleres encons, vous leur apprendres à aimer Dieu, et alle seront un jour votre souronne dans le ciel. 23-4

Ainsi parle le grand thef Huron, d'une voix que l'émotion rendait vibrante. "Je n'ajoate rien à ce discours, poursuit le P. Ragueness qui nous a-conservé cette naive harangue, et je un puis même rendre la touchante expression que lui donnaient le ton de sa voiz, et les régards de son visage. La nature a son éloquence; et quit que ses hommes soient barbares, ils sont les d'être privés d'intelligence et de sentiment. A) tropical par

ane le Vie Bur e leur suer

Sal.t.

Oi

Après tro Ursuline ont l'hospi Alèrent da tie pour y a'avait que innauté, q ancore l'es troupeau di drent dan Bass Villa se-Ville Bents. Le es tabletter à le fois de ut de classe Stait l'infir avait" dans dmée, don

Cependar t plusieure inte desole ofnes ne fi ras de la manqua po lijeu, ies A liti, s'étai cour les us libequ'eux le vétir. D'Aillebou mins. "It ] a aven le chari ini-ci an

<sup>1.</sup> Relations des Jécultes, 2461; page 13.

DOL'S OF tres qui hai Audene d été élevé ensée que la o sera de Ua frem

cle ou une

os personnes l'instruction

mencé avec

vous laisses its; et faites vous portes arité céleste ture. Pour ci un présent jui enfoncera pays qu'an re patrie na

vous prions r de nouves ra encore la ières, et où petites filles s sont alles ne pour dus pouvie amour trop , d'une voi Je n'aic

rene par son émotion, ne pouvait proférer ole. - Hafin elle répondit d'une voix entre-de larmes, un milieu de l'attendrissement oneral, en donnant à ces bons enuvages l'assu-ance que les Ursulines continueraient d'instruire ure esfants, qu'aucun désastre ne les ferait tourner en France, et qu'après avoir consumé r vie sur cette terre du Canada, déjà arrocée leur sueurs, un jour leur ce reposeraient tous mble.

#### CHAPITRE NEUVIÈME

tion du Monastère -- Mort de la Mère de del A-Joseph.

Après trois semaines de séjour à l'Hôtel-Dieu, Traulines embrassèrent les amies bion-aimées Sont l'hospitalité leur avait été si douce, et s'installèrent dans la maison de Madame de la Peltrie pour y reprendre les fonctions de leur insti-Cette maison, divisée en deux chambres, n'avait que trente pieds sur vingt ; cependant il allait y tropver non seulement l'abri de la communauté, qui s'élevait à treize personnes, mais ancore l'espace sufficant pour y réunir le petit troupeau dispersé des néophytes. Elles retombirent dans les mêmes incommodités qu'elles avaient eu à souffrir pendant leur séjour à la Basse-Ville, et revinrent aussi aux mêmes expé-dients. Les lits s'étendirent à double rang sur tablettes ; les mêmes appartements servirent à la fois de chapelle et de cellules, de réfectoire et de classe, de parloir et de cuisine. La aussi it l'infirmerie; il en fallait une, puisqu'il y avait dans cette petite famille une sœur bienimée, dont la vie s'éteignait lentement au milen des privations et des souffrances.2

Dependant l'on n'était qu'à la fin de janvier, it plusieure mois devaient s'écouler avant qu'on put espèrer aucun secours de France. Dans cette désolante situation, le courage de noe hé-rolnes ne faibit pas ; elles se jeterent dans les bras de la providence; et la providence ne leur inangua point. Déjà à leur départ de l'Hôtel-bra, les Augustines avec une incomparable cha-rit, à étaient dépouillées même du nécessaire Dar les assister. Les Jésuites leur donnérent qu'aux étoffes qu'ils avaient en réserve pour tir. Le Gouverneur et sa femme, Madame b'Ailleboust, les nourrirent presque à leurs dé-nans. "Enfin, dit la Mère de l'Incarnation, nous avens été l'objet de la commisération et a la charité de tous nos amis: La compassion talt passée même parmi les pauvres : l'un nous portait du linge, un autre un vieux manteau, autre une volaille, celui-là des œuis, enfin tous

d le chief out fini de parler. Il se de quali-mante de cilence. La Mère apérieure, par son émotion, ne pouvait proférer des est dans l'extace de l'attendifissement. To connaisses la pauvreté du pays, mais la chieri y est encore plus grande." Dans out état mendicité, ces ames "remplies de l'esprit Jésus-Christ, étaient comblées d'une sainte de se voir ai pauvres, qu'elles staient oblige de recevoir l'aumône des pauvres mêmes. Pour surgroît de malheur, la fiotte du pri

temps n'arriva que très-tard. Elle n'apporta d'ailleurs aux Ursulines que leurs secours ordi naires; car la nouvelle de l'il.cendie n'était plus encore parvenue en France. Cependant elles ne pouvaient s'attendre à subsister longtemps de la charité publique; car les rescources du pays étaient encore si faitles que chaque colon recueillait à peine le revenu suffisant pour nourrie. sa famille: Cette fois encore elles virent, d'un coil serein, la famine venir à elles, et les enlaces ceil serein, la minute venn a che qui sourris de sa terrible étreinte ; mais Celui qui sourris de sa terrible étreinte ; mais Celui qui sourris les oiseaux du ciel, et donne le rayon du so et la goutte de pluie au lis des champs, ne le oublis point. Il ouvrit sa main toute puissants et fit tomber à leurs pieds une manne mire

Les Ursulines possédaient aux environs de la ville, une petite métairie, qui n'avait jamais été mise en valeur. ¹ Un vénérable prêtre qu'elles avaient pour chapelain depuis l'année 1648, lt. Vignal, ³ touché de leur détresse, résolut de cultiver cette terre de ses propres mains. Son zèle et sa charité suppléant à ses forces, n'es mit à l'œuvre, conduisit lui-même la charrue et ensemença une grande partie de la terre. Dieu benit tellement son travail qu'il requeillit. & l'an tomne, la subsistance de la communauté pour une partie de l'année.

Le désastre de l'incendie avait ébranié la constance d'un grand nombre d'amis des Urrelines, qui croyaient y voir un ordre providential leur intimant de retourner en France. Mais le leur intimant de retourner en France.
Mêre de l'Incarnation demeura inébraniable coutre toutes les sollicitations; et comme l'extrême
pauvreté des Ursulines us lui permettait pas de
payer un grand nombre d'ouvriers pour la reconstruction du monastère, elle monta ellemême sur les décombrés, suivie de ses sours, et commença le déblayement. Dès le 19 n 1651, la première pierre du second monastir

Tout le fardeau de cette reconstruction retomba cette fois encore sur les épaules de notre Mère, qui fut élue, le 12 juin de la même année, su périeure pour la seconde fois.

<sup>.</sup> In malon de Madame de la Pelitie fut démolie 1937/et remplacée par me édites plus spacesons qui aujunglitus d'extentes.

<sup>2.</sup> Histoire des Ursulines de Québec.

<sup>1.</sup> Cette terre était située pels des plaines d'Abrai et portait le nom de ses Saint-Joseph.

<sup>2:</sup> En 1657, M. Vignal s'agrigon à la compag Saint-Sulpice. Il fut manaoré par les froqu 1661, pendant qu'il surveillais l'exploitation d'un rière que le Séminaire de Montréal avait fait eur

Les travaux furent poussés sous au direction, sves une rapidité si merveilleuse que le 29 mai suivant les Ursulines firent l'inauguration du coiveau monastère. Cette restauration fut uni-quement l'œuvre de la providence.

(\* Vous êtee en peine, écrivait la vénérable

mère à son fils, de ce que je vous ai dit qu'il y a du miracle dans notre rétablissement. Il y en a eu en effet. Nous avions tout perdu, et notre incendie nous avait dépouillées de toutes choses. Nous avons fait rebâtir notre monastère; nous nous compace vêtues et remeublées, et pour cela il nous a falla faire des dépenses au montant de trente milla livres. L'on nous en a prêté huit mille cur le pays, qui pe valent pas six mills livres de France. De cela il ne nous reste que quatre mille livres à payer ; encore la personne à qui nous les devous, nous donne le fonds après sa mort, s'en reservant l'usufruit pendant sa vie. Enfin il y a vingt-quatre mille livres de pure providence."

La Mère de l'Incarnation attribuait ce miracle

à une protection spéciale de la Sainte-Vierge que, peu de jours avant l'incendie, les Ursulines avaient élue, dans un élan de naive et touchante

pieté, Supérieure perpétuelle de leur monastère. La cérémorie de l'installation, qui eut lieu la veille de la Pentecôte, fut une fête pour la ville entière. Le clergé de la paroisse, auivi d'un grand concours de peuple, se rendit à la maison de Madame de la Peltrie, d'où le Saint-Sacrement fut transporté en procession dans la chapelle du monastère. Immédiatement après commencèrent les prières des quarante heures qui durèrent jusqu'au mardi de la Pentecôte. Chaque matin, pendant ces trois jours, une procession solennelle se fit, des différentes églises de la ville à la chapelle des Ursulines, au chant des lita-

L'allègresse aurait été complète si parmi le

chœur des Fondatrices on n'eût remarqué une place vide, qui, hélas! ne devait plus se remplir.

Sœur Marie de Saint-Joseph, la douce et angélique amie de la Mère de l'Incarnation avait ani son laborieux pélérinage, et était allée recevoir, dans un monde meilleur, la récompense de travaux. Depuis plus de quatre ans et demi, elle souffrait d'un asthme et d'une pneumonie, accompagnés de crachements de sang, et d'une fevre continue. Elle gardait néanmoins rarement le lit, observait tous les points de la règle, et pesimodiait au chœur, malgré son oppression et ses douleurs de poitrine. Enfin le 2 février 1652, jour de la Purification de la Sainte-Vierge, forsque la communauté était encore entassée dans la maison de Madame de la Peltrie, elle s'étendit sur son lit de douleur pour ne s'en plus relever. Sa maladie se compliqua d'une hydro-pare qui lui causa d'atroces souffrances. On fut oblige de lui faire de profondes incisions aux ambes, pour arrêter le progrès du mal; mais le sources de la vie etaient épuisées, le gangrène es mit dans ses plaies, et ajouta de nouvelles

horreurs à ses manz. Pourmentés per une tour qui ne lui laiseaft point de relânde, détorés pas la flèvre, couverté de cigatrices douloureges, elle passait les jours et les nuits sans commelle ne proférant jamais une plaints, et bénissant la providence de lui avoir donné ce pauvre réduipour dernier saile.

"Ah! que je suis heureuse, disait-elle à s fidèle amie la Mère de l'Incarnation, que ja suis heureuse de mourir en un lieu pauvre, loin des délices et des commodités dont on jouit en France. Ecrives, je vous prie, à mes parents, à mon oncie l'Evêque de la Rochelle, et à nos Mères de Tours, que je suis très-contente de les avo tous quittée, et de mourir pauvre religieuse de la mission des Ursulines du Canada."

Dès le 2 février, il avait fallu veiller la chere malade. Cette charge était ordinairement dévolue à la Mère de l'Incarpation, qui lui servait d'in-firmière depuis trois ans. "Mais, disait-elle, les nuits se passaient doucement auprès d'alla, "

tant sa patience était inaltérable.

C'était un spectacle digne du ciel et des ange que celui dont était témoin, pendant ces nuits de que ceiui dont était temoin, penant ces nuits de veille silencieuse, l'humble cellule où gisait, sur un misérable grabat, dans un des rayons accolés à la muraille, celle qui avait renoncé à tous les bonheurs de la vie, à sa famille, à en patrie, à cette France incomparable du dixaeptième siècle, qui n'a pas d'égale dans l'histoire, en un mot, à tous les prestiges du monde, de la noblesse et de la fortune, pour embrasser la pauvreté de Jéans-Christ, la folie de la croix.

L'appartement n'était éclairé que par la flan me de la vaste cheminée qui seule réchaussait le maison. A la lueur fauve de l'Atre, on apercevait, au chevet du lit, la Mère de l'Incarnation, attentive au moindre aigne de sa chère petiente lui prodiguant tous les soins que peuvent inspirei la tendresse d'une amie et d'une sainte. Dans les intervalles de repos, assise près des chenets elle charme les longues heures de la nuit par quelque pieuse lecture dans la vie de Saint Thérèse; ou, agenouillée sur le plancher nu elle se livre à une de ces méditations extetique

qui lui étaient habituelles.

Un peu en arrière, dans la pénombre, se des sine la frèle silhouette de Madame de la Pettrie. qui malgré sa fragile santé n'a pae voulu laisse notre Mère seule le privilége des fatigues e des veilles apprès de leur communa amis. temps en temps, les deux veilleus a approchent sans bruit de la chère agonisante, et debous inmobiles, près de son lit, contemplent en sileno ses traits amaigris, ses lèvres dessochers, figure enflammée par la fièvre, et écoutent aven anxiété sa respiration oppressée, entracoupé d'une toux déchirante. Elles ne proferat aucun parole, mais l'expression de leur figure ne rével que trop leurs navrantes pensées. On lit sur chacun de leurs traits cette profunde pitié que les saints déversent avec d'autant plus d'am

illumine o ne raviles

Une nuit, mes, elle p Incarnation maine dans l nie lai di oh! pardonn causes pend our ici. Je our mes su noi pour vo iolence j'ai inni.''

La Mère motion, ne ant con ean fro

Dès que le Kère de Sai pulation 1 gouverne t recomma e souvenir, grands besoi

Le Huror la gioltre, e a cloure, constitute des pro-ionienteils à ntant que e of d

Mais ni l pridres des commu rente-six a ricte hiver Elle expir

tore par lourepast, sommeil; missaist lare réduit

telle à se ue jo suia loin des en France. s, à mon nos Mères les avoirieuse de la

la chère nt dévolue evait d'init-elle, les d'elle, "

des anges
es nuits de
gisait, sur
ns accolés
à tous les
patrie, à
ème siècle
un mot, à
lesse et de

ar la fiamhauffait la , on apercarnation, patiente, in impirer te. Dane s cheneta, nuit par de Sainte moher nu, existique

re, se desa Peitrie,
alle laisset
latigues et
amie. De
pprobhent
et debout
en allenoe
onées, en
atent aven
tracoupée
ont augune
on ervèle
On lit aur
pitié que

am autrul, qu'ils se le refusent tont entière à cur même. La joune malade ne semble pas l'aparcevoir de ce qui se passe autour d'elle. Les mains jointes sur la poitrine, elle paraît plongée dans une douse extase; ses lèvres murnurent une prière; et tandis que ses regards limpides, élevés vers le ciel, semblant déjà jouir de la visson béatifique, es physionomie céleste, qu'illumine d'un pâle refiet la lueur vacillante de l'âtre, est empreinte d'une douce sérénité, et d'une tavilsante expression de bonheur.

Une nuit, à la suite d'un de ces colloques intimes, elle parut un peu agitée, un léger nuage passe sur son front, elle fit signe à la Mère de l'Incarnation de s'approcher, et lui prenant les mains dans les siennes avec une expression d'indicible tendresse. "Pardonnez-moi, ma chère amis, lui dit-elle d'une voix pleme de larmes, olt! pardonnez-moi les chagrins que je vous ai ausse pendant les premiers temps de notre séjour iet. Je ne l'ai fait que par obsissance pour mes supérieurs qui voulaient se servir de moi pour vous éprouver. Vous savez quelle violance j'hi d'û me faire pour vous contrister aisai."

La Mère de l'Incarnation étouffée par son émotion, ne put lui répondre et lui témoigner son admiration et sa l'éconnaissance, qu'en la preseant contre son œur, et en posant ses lèvres sur son front brûlant, qu'elle arross de ses

Dès que la nouvelle de l'état désespéré de la Mère de Saint-Joseph se fut répandue, toute la population prit part à l'affliction des Ursulines. Le gouverneur, ff. de Lauxon, dont la piété ne le cédait en rien à celle de ses prédécesseurs, se 3t recommander à ses prières, et la conjura de se souvenir, lorsqu'elle serait devant Dieu, des grands besoins de la colonie.

Le Hurone, établis depuis peu à l'île d'Orlians, venaient chaque jour frapper à la porte du gioltre, et s'in formaient avec un touchant intérêt des progrès de sa maladie: "Tiens, Mère, diamentile à la Mère de l'Incarnation en lui présentant quelques pièces de gibier, donne ces cessux à Marie la Sainte Fille, afin qu'elle mange et qu'elle vive pour nous instruire sn-

Mais ni les voux des bons sauvages, ni les prières des colons, ni les soins, ni les ardentes supplications de la Mère de l'Incarnation et de communanté ne devaient être exaucés. A trante-six ana, Sœux Marie était mûre pour le del ; son époux céleste voulait lui épargner le strete hiver de la vie, et la convier, dès le printemps, aux noces éternelles.

Elle expira entre les bras de sa sainte et fidèle assie, la 4 avril 1652, vers huit heures du soir, après vingt quatre heures d'une paisible agonie. Elle fat douce envers la mort, comme elle l'avait été envers la vie; déjà son âme était entre les mess des anges, quand on s'aperqui qu'elle avait

ceseé de vivro, tant son dernite soupir drait de

imperceptible.

L'annonce de sa mort fut un detili général pour toute la population, française et sauvage. Mais les Hurons surtout pleurérent, avec d'amere regrets, Marie la Sainte Fille, celle qui avait été si longtempe leur mère apirituelle. Ils lui firent un service solennel, le lendemain de sa mort, dans leur petite chapelle de l'île d'Orléans.

Ses obsèques furent célébrées à Québec avec une pompe qu'on n'avait pas encore vue dans ce pays. La nuit même de sa mort, ses restes précieux furent transportés dans le nouveau monatère qui n'était pas encore habité, afin de les esposer à la vénération publique, et d'y faire ses funérailles. L'office funèbre fut célébré par le P. Lalemant, son directeur spirituel, en présence de toute la population, française et sauvage, de Québec et des environs, accourue pour rendre hommage à une mémoire si sainte et si chère.

Ses restes mortels furent inhumés dans le jardin du monastère, en attendant l'érection de l'église conventuelle. Ils y reposèrent pendant dix ans; et plus tard la piété des Ursulines fis élever en cet endroit, consacré par la présence de cette déponille bénie, la statue de son aaint patron. Jamais les sauvages ne passaient près du monastère, sans jeter un mélanodique regard vers le jardin, et indiquer du doigt à leure enfants, le petit monticule de gason, sous lequel dormait, du sommeil des justes, Marie la Sainte Fille, la Mère des pauvres sauvages.

Le Seigneur ne tarda pas à manifester par des prodiges la gloire d'alle qui sur la terre n'avait aimé que l'humiline et l'abjection, n'avait vécu que de l'ignominie de la croix. Nous en rapporterons deux des plus remarquables, pour l'édification de nos lecteurs.

Dans le monastères de Tours, vivait une cellente sœur converse, qui avait toujours été l'amie intime de la Mère de Saint-Joseph. Sœur Elizabeth de Sainte-Marthe avait pris un soin tout maternel de la jeune Marie, lorsque celle-ci n'était encore qu'une toute petite enfant au pensionnat. La jeune fille avait été profondé ment jouchée de cette tendre sollicitude, et ave voué une amitié éternelle à Sour Elizabet Au moment de son départ pour le Canada, elle avait fait avec elle une société de biens spirituels, toutes deux s'engageunt à se faire part mutuelle ment de leurs mérites. Or, à peine eut-elle rendu le dernier soupir qu'elle lui apparut " toute resplendissante de lumières, rayonnante d'une beauté ravissante, et d'une majesté incomparable." " Ma chère Sœur Elisabeth, lui dit-elle en lui faisant signe de la main, préparez vous att voyage, car il est temps de partir.". La sœur se leva aussitôt et quoique es fût à une heurs indus de la nuit, elle se rendit à l'instant ches la Mére Supérieure. " Certainement lui dit-elle, la Mére Saint-Joseph est morte; elle vient de m'app

tre, de me dire de me prégierer à la mort, et o je n'ai que peu de jours à vivre.'' Elle retourna enguite se coucher sans aucune

eyeur, et passa le reste de la nuit dans une de paix. La semaine suivante, elle tomba malade et mourut treise jours seulement après selle dont l'amitié l'avait suivie au-delà de la ombe, et rappelée vers elle pour continuer dans la gloire cette union des cœurs qu'elles avaient commencée sur la terre. In 1666, lorsque M. le Marquis de Tracy eut

ros les Iroquois de remettre tous les prisonniers rancais qu'ils tenaient captifs, parmi leur nombre se trouva une jeune fille, nommé Anne Baillargeon, 1 qui quait été enlevée dès l'âge de neuf ans. Elle sétait si bien habituée aux mœure des sauvages, et à la vie errante et libre des forêts, qu'au moment du départ de ses com-pagnous d'infortune, la jeune captive reiusa de les suivre et courut se cacher au fond des bois.

Elie se croyait à l'abri de toutes recherches, lorsque tout à coup une femme, vêtue du costume monastique, fui apparut, et lui commanda, avéc une majesté souveraine, de retourner parmi les Français. Comme l'enfant s'enfuyait eftrayée, elle la menaça de châtiments, si elle a'obéiseait sans retard.

A son retour à Québec, M. de Tracy se charges de son éducation et la confia aux Ursulines. Le jour de son entrée, elle aperçut dans la salle de la communauté, le portrait de la Mère de Saint-Joseph: <sup>3</sup> "Ah! s'écria-t-elle toute hors d'elle-même, c'est elle ; c'est celle là qui m'a parlé ; elle porte aussi le même habit!''

Les religieuses, toutes surprises, lui demandérent l'explication de son étonnement. leur raconta alors la miraculeuse apparition

"Il ne se put faire, ajoute la Mère de l'Incar-nation, que durant sa longue captivité, vivant an miliou des payens, elle ne se fivrat à bien des apperstitions : elle avait néanmoins conservé une très grande pureté; et l'on croit que notre bienheureuse Mère s'était faite son ange gardien pour la conserver dans cette intégrité.

#### CHAPITRE DIXIÈME

#### Etat désespéré de la colonie.

Les dix années qui s'ouvrent maintenant embrassent une des périodes les plus sanglantes des annales canadiennes. L'insolence des fronois s'était accrue de jour en jour ; leurs partis, disseminés de tous côtés, dépeuplaient la colonie avec une effrayante rapidité. Il n'était point une famille qui un comptât un pa tuă ou bombe entre les mains des fi mis. Tout semblait préseger la raine inévit de la Nouvelle France

Le printemps de l'année 1660 fixe la date de paroxisme de cetto crise. Les frequeis ont jur l'extermination de la race française zu Cana Un complot habile est ourdi pour surprendre Québec. "Ils vont couper la tête d'Ononthio, 3 disent-ils, et une fois le chef abatta, ils vise-dront facilement à bout des membres." La consternation règne parmi toute la population. Des prières publiques se font dans toutes les églises, pour détourner la colère de Dieu.

Le mergredi de la Pentecête, le peuple, ven en procession de la cathédrale, était réuni dan l'église des Ursulines pour l'adoration du Saint Sacrement, lorsque soudain circule, dans le range de la foule, la terrible nouvelle que la la foule, la terrible nouvelle que la Iroquois sont aux portes de la ville. Un pr nier amené depuis peu à Québeo, et qui vier d'être brûlé vif par les auvages, a déclari attaché au poteau, que douze cents Iroquois es envahi les deux rives du fleuve. Aussités d enlève le Saint-Sacrement de l'église, et on c donne aux Ursulines de se réfugier chez les BR

PP. Jésuites, où un corpe de logie, qu'elles pas tagent avec les Hospitalières, leur est assigné L'abandon précipité d'une maleon auest forté ment construite et auesi facile à fortifier qu celles des Ursulines, mit le comble à l'épo vante des habitants. Ils quittèrent leurs me sons et se réfugièrent, les uns dans le fort Saint-Louis, les autres chez les PP. Jésuites, quel ques-uns enfin dans les sailes désertes des Ursu lines. Le reste se barricada de tous côtés dans la Basse-Ville, où furent placés plusieurs pl quete de soldats. Les Hurons, revenus de Pfie d'Orléans, où la rage implacable de leurs enpa mis les avait encore poursuivis et décimes, dressèrent leurs cabanes dans la cour intérieure du collége des Jésuites. On avait expédié en toute hâte un message aux Trois-Rivières et Montréal pour aventir les habitants de se tenir sur leurs gardes. Le couvent des Ursulines fui immédiatement mie en état de défence. Aux angles furent érigées des redoutes de fiction nèrent des soldats. Toutes les fenêtres furent maçonnées jusqu'à mi-hauteur et percées de meurtrières. Des ponts de communication relièrent les différentes parties de l'édifices de même la maison des domestiques avec le mon meme la maison des domestiques avec le mona-tère. Un système de fortification protéges le entrées. "On ne pouvait même sortir dans la cour, ajoute la Mère de l'Incarnation, que per une petite porte à moulinet, où il ne pouvait passer qu'une personne à la fois. Es un mot-notre monastère était converti en un fort garde par vingt-quatre hommes bien résolus."

oquois les r Nr ces chies reilleuz. A t le poil hér sient de fors le danger. sous les tailli fidèle animal elles prépo

An milion nérale, la l n instant se mastère po ets, lear pr samps pour a nit trois r Le seule ol

irconstance, ment, dont l'a s une triat La muit se dans des tran Le lendemair hasille émigr reprit le cher de la nuit, elle la vaille. Ce l'imminence huit jours.

anit jours.

était suffisan
religieuses d'
n Qu'on se fi
ces suits pass
d'un ennemi
des bois, et q
à l'improvist
ville. Dès q rur le promo ent atter e le signa tre de ses

<sup>1.</sup> Cette jeune file était le sour d'un des anoêtres de legr. Baillargeon, archevêque de Québec. 2. Ce postrait fut sousumé dans le second incendie le monastère des Ursulines qui est lieu en 1886. On m possède une copie envoyée de France vers l'année

<sup>1.</sup> C'est le nom que les envreres d'entitles en g

in pid o oraș dritable

date da pet jure Canada, prendre onthio, ile vicaa." La quistion, uter les

le, vera ni dane lu Saintdans les que les n priconquoie ser déclaré, quoie ser acité on et ca bies BB. elles paracités paracités paracités paracités que

tifier que à l'époneurs maifort Sainttes, quelt des Ursultés dans sieurs enpedécimés, intérieurs appédié et à le se teulre sulines fuit le se teulre sulines fuit annue à decime de la le se teulre sulines fuit annue à de l'est le se teulre sulines fuit annue à de l'est annue à d'est an

ne. Aux
và flation
res furent
percère de
coation reédifice; et
e mouseotéges les
in, que per
ie pouvait
le un mot,
fort gardé.

est of gen

An debore tratse les avorres des coura ténient, estraturement barriendées, et de chaque angle du nouactère, la sentimelle pouvait embraceur. Maie d'un comp d'ail la crête du mur extérieur. Maie d'un comp d'ail la crête du mur extérieur. Maie des cutte encriste se promenait une garde d'un astre genre, et dont la vigitance était bien plus totive et plus sûre que celle de toutes les sentimelles réunies : c'était une doussine de chiens encres, dreusés à la chause aux Peaux Rouges. Ils étaient trée-répandus dans la colonie ; et les Iroquois les redoutaient bien plus que leshommes; car ese chiens les flairaient avec un instinct mervellleux. Au plus léger bruit, ils étaient débout, et le poil hérissé, les yeux flamboyants, ils pousaient de formidables hurlements qui signalaient le danger. Malheur alors à l'Iroquois, caché sous les taillis, ou se glissant dans l'ombre; le déèle animal s'élançait sur lui d'un bond, et le déshirait en pièces. Telles étaient les sentimelles préposées à la garde des alentours du cloitre.

Au milieu du tamulte et de la consternation générale, la Mère de l'Incarnation ne perdit pas un instant à tranquillité habituelle. Elle demanda et obtint la permission de rester dans le monastère pour fournir les munitions aux soldats, leur préparer la nourriture, et en même tempe pour ne pas laisser le cloître à l'abandon, parmit tant d'hommes de guerre. On lui adjuigait trois religieuses pour lui servir d'aides.

joignit trois religiouses pour lui servir d'aides. La seule chose qui lui fut sensible dans cette circonstance, fut l'enlèvement du Saint-Sacrement, dont l'absence laissait cette àme aimante dans une triste solitude.

La nuit ee passa pour le recte des habitants, ann de transce mortelles, mais sans accident. Le lendemain matin, à l'issue de la messe, la famille émigrée des Ursulines et de leurs élèves, seprit le chemin du monastère. A la tombée de la nait, elles reteurnèrent prendre leur gite de la veille. Cette étrange précaution, indice de la veille. Cette étrange précaution, indice de l'immineace du danger, se renouvela pendant hait jours. On juges alors que le monastère tant suffissamment fortifié, et l'on permit aux

religiones d'y demourer.

Qu'on se figure les anxiétés et les terreurs de ces autes passées, sans sommeil, dans l'attente d'un ennemi insaisissable, caché dans les antres des bois, et qui à chaque instant pouvait fondre, à l'improvinte, sur les 'hibles remparts de la ville. Dés que l'ombre du soir s'était épandue sur le promonteire de Québec, toutes les oreilles étaient attentives, le moindre bruit semblait être le signal de l'attaque. En regardant sons les sombres srohes des bois, qui enserraient de teus cétés les habitations, et dont les rameaux aullongesient jusque sur les toits des maisons, ca croyait voir glisser dans l'ombre la forme ladiules de l'Iroquois, ou briller la flamme sinistre de ses prunelles. Un rayon de lune, qui glisseit dans une clairière, était l'échtir de son chanhaule; une rainle de vent, qui faisait tour-

st. | ber une bezonbe odoke, semblak le brait de oue

Tortecois les heures s'écoglaient sans mariter aucune alerte. Le pas mesuré du soidat es faction, l'abolement d'un chien, le sui des sentiaelles qui as répondaient l'une à l'autre à traveur l'obsourité, étaient les seuls bruits qui interponpaient le silence solennel de le nature.

L'incertitude où l'on était sur le sort de Montréal et des Trois-Rivières augmentait encous l'horreur de la situation. Peut-être ces deux villes étaient-elles déjà tombées aux mains de l'ennemi, misse à feu et à sang, et réduites en cendres ? Québec était peut-être eu ce moment le dernier boulevard de la colonis. En jetant les yeux sur les faibles débris des Hurons, on se rappelait involontairement l'épouvantable estastrophe de leur dispersion, leurs bourgader incendiées, leurs famillée égorgées, le pays entier noyé dans une mer de feu et de sang; ét l'on se demandait si un pareil sort n'était pas réservé à la race française.

Les imaginations surexcitées voyaient de fanestes pronostics dans tous les phénomèmes étranges de la nature ou dans les caprices de hasard. Les femmes effrayées entendaient dans les airs, au milieu du silence des nuits, des voix lamentables, ou des pleurs d'onfants, qu'elles croyaient être les gémissements des malheureum captifs des Iroquois, ou l'écho des pleurs de quelques âmes en peine. Au milieu de son sommeil agité, la mère pressait avec effroi l'enfant qui se cachait tout tremblant dans son sein. La nature sauvage du pays, ces immenses solitudes inconnues, cet coéan de forêts qui s'étendaient de toutes parts, tout prétait au mystère et favorisait les idées superstiteuses. El on ajoute à cela les périle incessants, les luttes journalières, les sanglants récits, on se formers une idée des appréhensions et des alarmes de la ponnigion.

population.

Rien ne peint mieux la trempe d'esprit et de caractère de la Mère de l'Incarnation, la puisance en cette conjoncture. Seule, elle concerve une paix et une confiance imperturbable, au moment où tout paratt désespère. Son air souriant et assuré ramène la sérénité sur tous les fronts. Les plus timides, à son aspect reprennent courage. Ses compagnes, revenues d'un instant de frayeur, retournent à leurs exercices, et le monastère rentre dans l'ordre accoutamé. 44 Le bruit même de la garde, dit-elle, ne nous donnait aucune distraction. Nos gens n'entraient dans notre clôture que le soir, ils en sortaient le matin pour aller à leur travail, notre dortoir étant toujours bien fermé. La nuit en leur taissait les passages d'en bas et les effices ouverte, pour faire la ronde et la visité.

"Je vous avoue que, pendant tout ce temps, je n'ai eu aucune crainte, ni dans l'esprit, ni d l'extérieur. Mais j'étais extrêmement atignée;

setudi gadre dormi un justant durant toutes. es alarmes. Encore que je fuese enfermée dans actre dortoir, mon ornille néasmoine faisait le sette dortoir, mon oreille néanmoine faisait le guet teate la nois, afin de n'être pas surprise, et l'être toajoure prête à donner à nos coldats les sunitions néosessires en cas d'attaque. Nous avione vingt-quatre hommes, qu'il fallait fournir d'approvisionnement de guerre et de vivres. Ils étajent divisés en trois corpe-de-garde, et faisaient la roadetoute la nuit par des pouts de commu-nication qui allaient partout."

colere pendant cinq semaines entières; personne ne pouvait prendre de repos ni le jour, ni la nuit.

Enfin on commençait à se rassurer, lorsque 8 juin, un cri d'effroi retentit tout à coup: les Iroquoie sont aux portes de la ville! "En moins d'une demi-heure, continue la Mère de l'Incarnation, chacun fut à son poste, et en état de se défendre. Toutes nos portes furent de nouveau barricadées; et je munis tous nos soldats de ce qui leur était nécessaire. Les Français étaient pleins de courage qu'ils souhaitaient que l'alarme fût véritable; je dis les hommes, car les femmes étaient tout à fait effrayées.

44 Mais le ciel détourne toujours les orages lorsqu'ils sont prêts à fondre sur nos têtes; c'est une chose admirable de voir les providences et les conduites de Dieu sur ce pays; elles sont tout à fait au-dessus des conceptions humaines. Nous y sommes si bien accoutumés qu'un de nos domestiques, que je faisais travailler à nos fertifications, me dit avec une ferveur tout animée de confiance: "Ne vous imagines pas, ma mère, que Dieu permette que l'ennemi nous survenne, il enverra, par les prières de la Sainte-Vierge, quelque Huron qui nous donnera les avis nécessaires pour notre conservation. La Sainte-Vierge a coutume de nous faire cette faveur en toute occasion; elle le fera encore à l'avenir." Ce discours me toucha fort, ajoute la Mère de l'Incarnation, et nous en vimes l'effet des le lendemain. !

Deux prisonniers hurons, échappés miraculeucement des mains des Iroquois, arrivèrent à Québec, et apportèrent la nouvelle du dévoue-ment et de la glorieuse mort de Daulac et de ses compagnons, de la retraite précipitée des Iroquois,

e la délivrance de la colonie.

Nous avons raconté ailleurs le sublime faitd'armes de cette poignée de héros canadiens, soutenus par le fameux chef chrétien Anahotaha et quelques hurons fidèles de la bourgade de Québec, qui se dévouèrent à une mort certaine our sauver la patrie en danger. Nous avons dit leurs touchants adieux et le serment solenmel qu'ils firent tous ensemble aux piede des antele d'arrêter le flot de l'invasion iroquoise, qu de mourir les armes à la main; les dix jours de siège qu'ils soutinrent, à l'abri d'une fisible

palicade, dans le petit fort du ficut des Chap-dières, centre sept cont Iroqueis; la récistance déscapérée, le dernier accaut soutenu avec tans d'acharnement; enfin la chute des derniers com-batiants, ensevelis dans leur triomphe; l'armié iroqueise, terrifiée de cette lutte surhumaine comptant ses morts, et reprenant le chemin de son pays, convaincue de l'impossibilité d'anéss tir un peuple protégé par de tels défenseurs.

## CHAPITRE ONZIÈME

#### Le trembiement de terre de 1662.

L'étude du jeune peuple, jeté par Dieu sur les rives du Saint-Laurent, nous a fait assister à un contraste plein d'harmonie; nous a présenté un tableau tour à tour plein de soleil et d'ombre, de sourires et de larmes, de calme et d'orage. Comme aux jours de la primitive église, nous avons vu au-dehors les persécutions, le seu, la guerre, les tortures, les massacres, toutes le horreurs; au-dedans, le calme, la sérénité, le prière, l'enthqueisame du dévouement, la plus riche végétation de vertus. C'est vraiment es lis éblouiseant de l'Ecriture, épanoui au milleu d'une couronne d'épines: Lilium inter épines. Mais cette candeur du berceau, cette ferveur

sans mélange ne pouvait durer longtemps. Dans toutes les société humaines, le mystère d'iniquité s'accomplit à côté du mystère d'amont. L'hou me ennemi parvient toujours à jeter le grais d'ivraie dans le champ du pare de famille L'accroissement de la population devait naturel

lement faire naître ce germe fatal.

Dès l'origine de la Nouvelle-France, s'étais révélé un abus que la sagesse des gouverneurs avait sévèrement comprimé et fait disparaître : c'était la vente des liqueurs enivrantes que les sauvages recherchaient, dès qu'ils y avaient goûté, avec une passion insaitable. Malgré la sévérité des réglements et le nivilance de sévérité des règlements et la vigilance des auto rités, ce désordre, nourri par l'amour du lucr ee glissait dans l'ombre, et reparaissait de fois à autre. Toujoure retranché, il renaissait sans

Vers l'époque où nous arrivons, il menaguit d'envahir tout le pays, de semer partout la démoralisation, et d'anéantir la petite chrétienté

anuvage, élevée avec tant de labeurs. Le Baron d'Avaugour, gouverneur du pays depuis l'année 1661, après avoir suivi d'abord la age politique de ses prédécesseurs, changes tout à coup de dispositions, et malgré toutes les rentestations du course de malgré toutes les protestations du clergé et des citayens les plus recommandables, il persista dans sa déplorable obstination, et laises un libre cours à l'influe

La Mère de l'Incarnation décrit avec une trie-

d il e's la courent at font fuir t uit, ile cou les puisse en tres, des vio et inoules.

"Pour sa nu, et rédni afants.

"Je ne ve lésordres o Lon encre dre de leurs on pour co "C'est to

e sucure of Après ave ion, l'autor ricateurs, et es foudres e cours e

des cours e mivit son o Cs peuple offre plus peuple d'Ist les mers, s marchant, vraie colon omme lui omme lui provarioati fléchiseait Stait fait de peut-être li e nations oniours s olère du c

int d'outr en vietime Comme Mo da à Dies désirale d' mame s'il

en sur les senté un ombre, de d'orage. le fou, la outes les irénité, la au milieu er spinae: te ferveur ps. De

d'iniquité

t. L'hou

e famille

it natur sparaltre : des auto du luci t de fois s

partout la ohrétient

vi d'ahon s, chan

O THE ME

tire d'une acroix que je vous dissis me sintre plus que toutes des les hostilités des Iroquois.

y des es pays des Français et minérables et Dieu es laises fiéchir par les tendres gémi pau touchés de la crainte de Dieu qu'ils per meute de la Mère de l'Incarnation et des fires des fiels par les tendres gémi per touchés de la crainte de Dieu qu'un per-lent tous nou nouveaux chrétiens, leur donnant le belesons trée-violentes, ognime de vins et l'ean-de-vie pour tirer d'eux des peaux de castors. Feet bissons perdent tous ces pauvres gens, les sommes, les femmes, les garçons, les filles nême, car chacun est maître dans la cabane, nd il s'agit de manger et de boire; ils sont ris tout ausuitôt et deviennent comme furieux. lls courent nue avec des épèes et d'autres armes, et font fuir tout le monde; soit de jour, soit de nuit, ils souvent par Québec sans que personne les puisse empécher. Il s'ensuit de la des meur-tres, des violements, des brutalités monstrueuses

6 Pour satisfaire cette passion enragée, pour suit le P. Lalemant, les sauvages se mettent à nu, et réduisent leurs familles à la mendicité; le vont même jusqu'à vendré leur propres

ii Je ne veux pas décrire les malheurs que ces désordres ont causés à cette église naissante. son encre n'est pas assez noire ponr les dépeindre de leurs couleurs; il faudrait du fiel de dra-gon pour coucher foi les amertumes que nous as ressenties.

"C'est tout dire que nous perdons en un mois les sucure et les travaux de dix et vingt années."

Après avoir épuisé tous les moyens de persua-ion, l'autorité épiscopale sévit contre les prévaicateurs, et fulmina une sentence d'excommunication. Mais ni les prières, ni les menaces, ni se foudres de l'église, ne pouvaient triompher se cours endureis, et le torrent du mal pour-

le peuple privilégié de Dieu, dont la destinée plus d'un trait de ressemblance avec le seuple d'Israel,—conduit comme lui, à travers se mers, au fond de la solitude,—comme lui marchant, danc le désert, à la lumière de la vraie colonne de feu, la croix du Sauveur, à la onquête d'une nonvelle terre promise, gardien comme lui du dépôt sacré de la foi,—oubliait comme lui tous les dons du Seigneur, et imitaites comme lui tous les dons du Seigneur, et imitates prévarioation. Espris des trèsors de l'Egypte, il fiéchiseait le genou devant le veau d'or. C'en était fait de la Nouvelle-France, et Dieu l'aurait peut-être livrée à ess ennemis et rayée du rang des nations, et l'Eglise, net autre Moyae qui prie toujours eur la montagne, n'eût détourné la colère du ciel par les prières de ses Saints.

La Mère de l'Invariation, le cour brisé par l'aurait des par de l'invariation, le cour brisé par l'aurait de l'invariation, le cour brisé par l'internation, le cour brisé par l'internation de l'invariation, le cour brisé par l'internation, le cour brisé par l'internation, le cour brisé par l'internation de l'invariation, le cour brisé par l'internation de l'invariation, le cour brisé par l'internation de l'invariation de l'invariat

ant d'outrages faits à son divin Epoux, s'offrit pa victime pour l'expission des péchés du peuple. Comme Moyee, ann d'obtenir grâce, elle deman-da à Dien d'être emote du livre de vie. ""Je désirais d'être chargée de tous ces péchés, comme s'ils m'eument été propres, alla de re-

que toutes des abominacions exesses pard au youx des hommes, comme mes propres crimes. Dieu es laises fiéchir par les tendres gémissi ments de la Mère de l'Incarnation et des ûms pienses de la colonie; mais il se charges h même de rétablir l'ordre gravement comprosi et de venger ses lois foulées aux pieds; s Eglise méprisés: Comme autrefois du hause Sinal, il fit outendre sa voiz formidable milieu des tonnerres et des éclaire.

Pendant sept mois consecutife, les phênomenes les plus étranges, des perturbations effrayants dans les aire et sur la terre, des météores inconnus, des globes de feu, des tremblements de terre épouvantables, se succédérent sans inter-ruption. La main de Dieu se montra si cetenelblement qu'il sut impossible de la méconnastre."

"Quand Dieu parle, écrivait le P. Lalemant, il se fait bien entendre, surtout quand il parle per la voix des tonnerres et des tremblements d terre, qui n'ont pas moins ébran!é les cœurs endurcis que nos plus grands rochers, et ont fait de plus grands bouleversements dans les consciences, que dans nos forêts et sur nos montagnes.

Des l'automne précédent, on avait vu " des serpents embrasés, qui s'enlaçaient les uns dans les autres en forme de caducée, et volaient par le milieu des airs, portés sur des alles de feu. On avait aperçu audessus de Québec un grand globe de flamme, qui faisait un asses beau jour pendant la nuit, si les étincelles qu'il dardais de toutes parts, n'eussent mêlé de fraveurs le plaisir qu'on prenait à le voir. Ce même mê téore parut sur Montréal; mais il semblats sortir du sein de la lune, avec un bruit qui égale celui des canons ou des tonnerres et s'étant promené trois lieues en l'air, fut se perdre enfin derrière la grosse montagne, dont cette île porte le nom."

Ces phénomènes insolites furent le prélu des convulsions de la nature et des boulevers mente inouls qui devaient bientôt auivre. Déj de vagues pressentiments, des inquiétudes indécises, annonces de malheurs prochains, oirculaient dans les esprits. Tout semblait préseger que les châtiments de Dieu étaient proches. D mystérieuses révélations en avaient même été

faites à de saints personnages.

Au couvent des Hospitalières vivait une religieuses qui jouissait d'une haute réputation de sainteté. Dans la soirée du lundi gras de l'année 1663 (5 février), étant en prière à l'heure où la société frivole se livrait aux déverties ments du carnaval, et où l'on faisait dans tout les églises des prières publiques pour expier cen

<sup>1.</sup> M. l'Abbé Ferland.

<sup>2.</sup> Relations des Jésuites.

<sup>3.</sup> La Mère Cathorine de Saint-Magagtine anti-

discordres, elle ent une visien où lei furent pré-dits les fléaux dont Dien menagait la colonie. "Elle vit quatre démons furier x, aux quatre estés des terres voisines de Québec, qui les accounient si rudement qu'ils se proposaient de renverser toute la colonie. Ein même temps, elle aperout un jeune homme d'un air majestneux, qui montre l'autorité qu'il avait sur ces spectres, en ce qu'il les arrêts un peu de temps; puis il leur làchs la bride, et elle entendit les démons qui disaient que ce qui allait arriver convertirait tous les pécheurs. "12 Elle était encore en prière, lorsque vers cinq

heures et demi du soir, par un temps calme et serein, on entendit tout a coup, dans le lointain, un ruit sourd semblable au roulement de plusieurs carrosses, lancée à toute vitesse sur un pavé de pierre. Au même instant, un choc violent se fit sentir, accompagné de mille bruits sonfus, imitant tout à la fois le pétillement du eu dans les greniers, le bruissement d'une grêle de pierre tombant sur les toits, le roulement du tonnerre, ou le mugissement des vagues en fureur se brisant contre le rivage. La terre bondissait sous les pieds, s'affaissait, se soulevait, ondulait comme les flots de la mer, et se crevassait en mille endroite; les arbres étaient agités comme dans la tempête, les uns se tordant, s'entrechoquant, les autres s'arrachant et jonchant le sol débris. Les rochers se fendaient et s'écroulaient : des quartiers de pierre se détachaient du flanc des montagnes et roulaient au fond des vallées, déracinant et entraînant dans leur chute des troncs d'arbres et des monceaux de gazon. Les édifices ébranlés chancelaient tantôt d'un câté, tantôt d'un autre. Les clochers des églises balançaient comme les arbres dans les grands vents; les cloches sonnaient d'elles-mêmes. Les toits des maisons s'élevaient et se courbaient en ondulations; les murs se lézardaient; les planchers. les cloisons craquaient, se disloquaient; es portes s'ouvraient et se refermaient avec violence. Les animaux domestiques, saisis de frayeur, s'élançaient hors des maisons, en pousant des cris et des hurlements.

L'agitation n'était pas moins grande sur l'eau que sur la terre; les glaces énormes du fleuve, épaisses de cinq ou six pieds, s'ouvraient avec un formidable fraças, se soulevaient, s'entrechoquaient, comme dans une violente débacle, et combaient brisées en mille fragments. Des interstices jaillissaient des nuages de fumée ou des jets de boue et de sable. Les poissons euxmêmes, saisis de vertige au milieu de cette épou-vantable confusion des éléments, s'élancaient hors de l'eau; et l'on entendit même les sourds rondementsdes marsonins, nageant par troupeaux dans les eaux du lac Saint-Pierre, où jamais on

n'en avait vu auparavant.

Cependant les secousses du tremblement de terre devenant de plus en plus violentes, on se crut transporté à la fin du monde. Les femme tombaient en défaillance, les hommes se pro ternaient la face contre terre en se frappant la poitrine, ou élevaient les mains vers le ciel en implorant la miséricorde de Dieu, croyant chaque instant que la terre allait s'entrouvrir sous leurs pieds, et les engloutir. Un grand nombre coururent vers les églises, afin de se préparer à paraître au jugement de Rieu.

Cette première secousse durs près d'une demi-heurs. Cependant les oscillations continuèrent longtemps encore à se faire sentir; mais avec moins de violence et d'une manière irrégulière, tantôt par des chocs rudes et saccadés, tantôt par un balancement analogue à celui d'un vais-

seau borcé au roulis des vagues. La consternation fut universelle parmi les Français, comme parmi les Sauvages; mais ce fut surtout un coup de foudre pour ceux qui se livraient, en ce moment même, aux divertis-sements du carnaval. Pendant toute la nuit, les églises furent encombrées de fidèles qui entouraient les tribunaux sacrés. D'étonnantes conversions s'opérèrent ; un missionnaire assuré plus tard à la Mère de l'Incarnation qu'à lui seul il avait entendu plus de huit cents confessions générales.

Vers huit heures du soir, une seconde secons eut lieu; les Ursulines étaient alors au chos rangées debout dans leurs stalles et pealmodiant l'office des matines. Le choc fut si fort et si subit qu'elles se trouvèrent instantanément pro-

ternées à genoux.

Les Ursulines passèrent le carême dans des pratiques de mortification extraordinaire. Outre les jounes et les macérations qu'elles s'infi-gèrent, elles couchèrent toutes vêtues sur des paillasses étendues dans la salle de communauté, et à chaque secousse, elles se jetaient à genous et récitaient le psaume Miserere.1

C'est ainsi que ces victimes anzéliques conjuraient par leurs veilles pénitentes le confroux du oiel, et lavaient de leurs larmes le sang des

crimes qui criait vengeance.

Pendant sept mois entiers, la nature fut dans ces étranges convulsions. Dans toute l'étaudus du pays, la surface du sol fut plus ou moins bouleversée. Des montagnes avaient disparse; d'autres s'étaient élevées tout à coup; des forêts entières avaient été abettuse et englouties dans

1. Histoire des Upsulines de Québec:

er be fle nor aillir des eracion a res dont les vapeurs rivières fut nonděrent l juequ'au fle et de limon, aux demen

Durant o vécut dans nuelle de l'h du Seigneur for sur cette thème. "Lo a Mère de l disposition d jour venu, o en un mot, de quelque n Une seule

quillité au dtait la Mé les uns tren autres pâlis consternatio surprendra seule demen don et une p de l'admirat Dieu pour è et pour exi avaient irrit

Enfin le alme de la les jours ser énitence, a au banquet u jour de l ellement c les degrés d dissantes d prendre pla-De ce jon

et de prospe vient de tra elle quitte sence. Le me de l'h Le comp

dévelop

Anx premists times de ce catatiyeme, les uns crurent à un vaste incendie, les autres à une attaque subite des Iroqueis. Tout le monde se précipits en dehors des maisons, crient au fin, courant aux armes, et se frayant un passage travera les meubles renversés, les chemine écroulées, et l'épaisse famée qui volait de toute parts.

L. Mictoles de l'Mittel-Dieu de Québes.

les less esperts en un jour ; des vallées étaient comblées par d'imménace éboulis. On vit surgir une île nouvelle des eaux du Saint-Laurent; faillir des fontaines inconnues ; de profondes mavares sillonner la terre et servir de lit à des

n grand

ne demitinuèrent

nais avec

égulière,

s, tantôt

parmi les

ux qui se

divertis-

la nuit

es qui en-

tonnantes

re assura

qu'à lui

w choeur.

almodiant fort et mi nent pro

dans des

re. Outre

s sur des

Pétendue

munauté a genous

dage es

eu.

orrents impétueux; se creuser de larges cra-tères dont la gueule béante missait échapper des vapeurs sulfureuses. Le cours de plusieurs rivières fut détourné; quelques unes obstruées nondérent leurs rives, et entraînèrent avec elles, femme jusqu'au fleuve, une si grande quantité de cable et de limon, que, pendant plusieurs jours, ses caux demeurérent toutes jaunes. ppant la Durant cette longue période, la population vécut dans le tremblement et l'attente contioyant & atrozvrir

nuelle de l'heure suprême de l'univers. L'ange du Seigneur ne cessait de promener sa verge de for sur cette contrée, qui semblait frappée d'ans-thème. "Lorsque la journée était finie, raconte la Mère de l'Incarnation, on se mettait dans la disposition d'être englouti durant la nuit; et le jour venu, on attendait continuellement la mort; n un mot, tout le monde séchait dans l'attente

de quelque malheur universel."

Une seule ame conservait sa parfaite tranquillité au milieu de la désolation générale; Cétait la Mère de l'Incarnation. " Tandis que les une tremblent, dit son biographe, que les autres palissent, et que tous sont dans une consternation aussi accablante que celle qui surprendra le monde à la fin des siècles, elle seule demeure ferme et assurée ; avec un abandon et une présence d'esprit capables de donner de l'admiration aux anges mêmes, elle s'offre à Dieu pour être seule la victime de tout le pays, et pour expier par sa mort, les crimes qui avaient irrité la justice de Dieu.<sup>2</sup> Enfin le ciel se laissa désarmer; avec le

lime de la vertu dans les cœurs, reparurent les jours sereins. La nation régénérée par la pénitence, sortit de ce bain salutaire, toute ruis-felante des eaux de la grâce, et prête à c'asseoir au banquet d'une vie nouvelle, comme jadis, u jour de la primitive église, ces vierges, nouellement converties à la foi, qui remontaient s degrés des fontaines sacrées, toutes resplendissantes de la robe d'innocence, et allaient

prendre place parmi les convives du saint lieu. De ce jour en effet date une ère de bénédiction et de prospérité inouie jusqu'alors. La colonie vient de traverser l'âge critique de l'enfance; alle quitte ses langés, et entre en pleine adole-sence. Les temps hérolques sont finis, et le

règne de l'histoire commence.

La compagnie des Cent-Associés, dont l'imle développement de la colonisation, est suppri-mée, et le Canada rentre dans le domaine royalQuéheu est honoré du nom de ville. Le marquée de Tracy est nommé vice-roi de la Nouvelle-France, et met pied à terre le 30 juin 1665, suivi bientôt d'une armée de 14 à 1500 hommes de ce magnifique régiment de Carignan, cant de familles canadiennes s'honorent de leur origine. L'orgueil des Iroquois est humili l'armée pénètre jusqu'au cœur de leur réduit en cendres leurs villages, et les amais des conditions de paix, qui donnent la travaquil

au Canada pendant pres de vings ans.
Cependant M. de Pracy avait amené av un homme qui valait mieux encore pour la nie que cette armée et tous les secours matérieles c'était l'intendant Talon. Si Cartier fut le découvreur, Champlain le fondateur du Canada, o peut dire que Talon en fut le créateur. Formé l'école du grand Colbert, doué comme lui d'une vaste intelligence, et d'une activité infati-gable, il présida à l'organisation civile, politique et même militaire du pays. Sous son habile administration, la colonie prit un tel essor, qu'en moins de trois ans, la population s'accrut de plus du double; et les années qui suivirent, ne firent qu'accélérer cet élan de prospérité,

L'organisation religieuse avait précédé de quelques années l'organisation civile. François de Montmorency-Laval, connu sous le nom d'abbé de Montigny, avait été nommé évêque de Pétrée, et vicaire apostolique de la Nouvelle-France en 1658. Mais ce ne fut qu'en l'année 1670, que Québec fut érigé en évêché, et que

1. Le régiment de Carignan, commandé par le colessi de Salières, formait l'élite de l'armée française; il s'était couvert de gtoire à la bataille de Saint-Gothard, gagnée en Hongrie (1664) contre une armée de quatre-vinet mille Tures. Ses charges brillantes avaient décidé la victoire. Les vainqueurs firont ce jour-là un massacre épouvantable; plus de dix mille hommes des troupes du Grand Visir furent préciptée et noyée dans une rivière. Le comte de Coligny, général de l'armée française, a peint d'un seul trait l'horreur de cette colesai « C'était un cimetière flottant. " La bataille de Saint-Gothard, dit l'auteur de "l'Histoire de Louvois," [26, Camille Roussel) est une de ces grandes actions mititaires dont les conséquences politiques et merales effectent le résultat matériel. Elle fat le salut de l'Allemagne et l'honneur de la France."

Le plupart des militaires, qui cocupaient quelque grade dans le régiment de Carignan, appartenaient à la soblesse de France. On se peut aujourd'hui jeter le yeux sans émotion sur la liste des noms si comuse et aimés de ces praves soldats, dont la nombreuse postéries autoir maintenant. si almés de ces braves soldats, dont la nombreuse posteiri pupple maintenant les deux rives du Saint-Lacrana, dont le sang coule dans les veines de presque toutes le branches de la grande famille canadienne. Que d'autre nome bien connus rappellent ceux des De Contre-cour De Varennes, De Verchères, De Sains-Cur, alliés as familles De Beaujeu, De Gaspé, De Letry, De la Gospe dière, Taschereau, Duchesany, De Lotbinière, des, les nome des De La-audière, Baby, qui tous deux au vaient dans la compagnie commandée par M. de Sains Curs; enfn les noms des De la Durantale, De Beauthes Berthier, et tant d'autres dont nous pourriess la la la filiation avec une foule de femilles canadiennes.

2. E. Ramean, La France ann Orientes, i mett

le Tous oce détails sent tirée des letires de la Mère l'Insernation, et des Relations des Jéculies. 3: Dets Claude Martia.

fir. de Laval en fut nommé lo premier titulaire. Nous laisserons à la Mère de l'Incaraction le aoin de peindre d'un trait les vertus de ce pre-mier pasteur de l'Eglise du Canada, dont le ténie apostolique eut tant d'influence sur les étinées de la Nouvelle-France.

C'est un autre Saint Thomas de Villeneuve Pour la charité et l'humilité. Sans parler de naissance qui est fort illustre, car il est de la maison de Montmorency, c'est un homme d'un et d'une vertu singulière. Il est infatisable au travail; et c'est l'homme du monde le de suestère et le plus détaché des biens de la large qu'on puisse voir. Il ne se réserve pour terre qu'on puisse voir. Il ne se réserve pour muécessité que le pire. Il donne tout, et vit de privations; l'on peut dire en toute vérité qu'il possède la plénitude de l'esprit de pau-

Il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage de retracer la vie de l'illustre prélat; mais du moins nous est-il permis d'indiquer, en passant, en plus grande œuvre et son plus beau titre de loire, la fondation du Séminaire de Québec. Créé par Mgr. de Laval en 1663, le Séminaire de Québec n'a cossé d'être depuis lors une des pépinières les plus fécondes du sacerdoce cana-dien, et il tient aujourd'hui le premier rang parmi les plus belles institutions de notre pays.

## CHAPITRE DOUZIÈME

Maladie de la Mère de l'Incarnation.--Mort de Madame de la Peltrie.

L'avenement de la vie sociale, régulière et prospère, au Canada, semble marquer le terme de la mission apostolique de la Mère de l'Incarnation. Suscitée de Dieu parmi une pléïade de grands caractères, pour protéger le berceau, et guider les premiers pas de ce peuple naissant, son œuvre est terminée des qu'échappé de ses langes, il peut s'élancer seul dans la vie. Ce fut en effet l'année même de cette transformation décisive (1664) qu'elle ressentit les premières atteintes du mal, qui devait mettre un terme à la longue mort de son existence terrestre. 1 et la réunir pour jamais à son céleste époux. Exténuée de macérations, de travaux et de veilles, elle fut attaquée d'une fièvre continue, accompagnée d'un épanchement de bile et de coliques violentes, qui ne lui laissèrent de rence ni le jour ni la nuit. La maladie, agissant sur la nature épuisée, fit des progrès effrayants; mais la Mère de l'Incarnation, loin de partager to alarmes de ses sœurs, accueillit avec trans-port cette messagère de l'éternité qui lui pro-phéticait sa dissolution prochaine. En quelques ours, elle fut réduite à l'extrémité, et reçut les

derniers sourements, au milieu des farmes et des géneissements de « famille monastique, agenouillée autour de son lit de douleur. À la première annonce de sa maladie, la ville en-tière fut dans le deuil. Chaque famille désolée semblait menacée de perdre une mère; un con-cert de prières s'éleva, jour et nuit, du monat-tère des Ursulines et de toute la ville pour faire violence au ciel, et l'arracher des bras de la mort. Dieu se laissa toucher par tant d'intantes supplications, et consentit à prolonger son pélérinage terrestre; mais à dater de ce jour, son existence ne fut plus qu'une longue

Peu de temps après cette première attaque elle fit une rechute qui se déclara avec l symptômes les plus alarmants, et signala des lésions organiques. Elle éprouva des vomisse-ments continuels, un grand mal de côté et une colique néphritique, compliquée, d'une contraction de tout le système nerveux. Dans cet état d'excessives souffrances, "j'ense jeté les hauts cris, ditelle, si Dieu ne m'eut soutenne. Mais pendant toute cette longue maladie, par la miséricorde du Seigneur, je n'ai ressenti aucun mouvement d'impatience. Je dois cette faveur spéciale à l'aimable compagnie de mon Jasus crucifié, qui ne me permit pas de souhaiter un seul instant de relache à mes souffrances, et m'y fit goûter une telle suavité que je désirais souffrir ainsi jusqu'au jour du jugement."

Les remèdes qu'on lui appliquait ne faisaient qu'aigrir le mal et accroître les douleurs, ce qui fit résoudre les médecins de l'abandonner entre les mains de Dieu, dont l'amour semblait vouloir

la tenir attachée à cette croix.

Cependant on continuait à faire des voux et des neuvaines dans toute l'étendue de la colonie pour obtenir son rétablissement. Plusieurs personnes, entre autres Monseigneur de Laval, qui la visitait régulièrement, la conjurèrent de demander elle-même sa guérison. Mais elle leur répondit qu'elle se sentait dans l'impuissance de faire cette demande: "A quoi peut être utile maintenant, leur disait-elle d'une voix défaillante et pleine de supplications, une pauvre sexagénaire infirme? Ah! pe prolongez pas davants mon exil, et laissez-moi m'en aller à Dieu. 15

L'heure n'était pas encors venue; huit années de langueur, de souffrances et d'épreuves devaient encore s'écouler, avant qu'elle fut con-viée au banquet des noces éternelles.

viée au banquet des noces éternelles.

Cependant la servante de Dieu, minée par la maladie, et accablée d'infirmités, demands à être déchargée du gouvernement de la maison, car pour la troisième fois, elle vénsit d'être appelée à remplir cette dignité. Le P. Talemant qui malgré son grand âge, la conduisait encoire, qui comprenait tout le prix et les bénédictions attachés à sa direction, et le bonheur que goûtait la communauté de vivre sous sa houlette, les garda bien d'écouter sa prière. L'humble mère

<sup>1.</sup> Dom Claude Marting-Made Montalembert.

cocumit sone mureure à ce nouveau sacrifice, consit eur see épaules, "qui panchaient si fort sers le terre," le fardeen de la supériorité, et ne seuses plus en à profiter des souffrances que le sail lui envoyait.

"Ma désposition présents est tout aimable, mandait-elle alors à son fils, puisque la croix est le plaisir et les délices de Jéaus. Je ne puis me mandait qui a des suites rés-dodloureuses et très-pénibles. Mais la nature familiarise. tres douloureuse et tres penibles. Mais la nature comprivoles aux souffrances, et se familiarise avec les douleurs. J'y reseans même de l'attachement; et j'ai peur que mes lâchetés n'obligant le divine bonté de me les êter, ou du moins de les modérer. Tout ce que je prends m'est comme de l'absinthe, et me donne une continuelle mémoire du fiel de la passion de Notre-Beimen. G'est ce qui me fait chérir cet état."

La maleile d'accidentelle était devenue chronium de la continue pur plus est de la contract de reseaue plus de la contract de la contract

ique. Son estomac ne pouvait presque plus ien apporter, et elle était d'une telle faiblesse, s'elle ne pouvait demeurer plus de cinq minutes produce, même en s'appuyant, sans tomber en létaillance. On lui ordonnait, dans les beaux curs de l'année, de prendre quelqu'exercice leurs le jardin. On cût pu voir alors cette vénérable saragénaire se traîner péniblement sous des allées colitaires, cheroheut par able sexagéndire se traîner péniblement sous se embrages des allées solitaires, cherchant par ca embrages des allèes solitaires, cherchant par phisisance una guérison qu'elle ne désirait pas-che traits décharaés, sa paleur mortelle, es-pents caves, sa tête chancelante, toute sa char-pents paguère si robuste, maintenant courbée case la terre, lui donnaient plutôt l'air d'une apparition d'ouir-tombe que d'un être vivant. l'air sous catte enveloppe desséchée battait un positr embrasé plus que jamais des ardeurs colleges. (\* Il me semble alors que ce cœur

des embrace plus que jamais des ardeurs lestes. "A me semble alors que ce cour sené par de continuels élans d'amour, doive élance es sortir de son lieux pour se perdre en siui qui est tonte sa vie. Car dans cette extération des forces de la nature, l'âme se sent ins risouteurs et plus capable d'agir en toute berté, parce qu'elle n'envoie rien aux sens et tient tout su noi."

In le voyant dans cette état d'affaissement et dirayante maigreur, on était tout surpris rélle pât encore vivre. Cependant après trois se de cette druelle maladie, elle jeuns encore vivre de la dépaise en le direct d'une encore vivre de la dépaise au lit, elle ne prenait aucun post, assistait à toutes les observances, accombinait sons les devoirs de sa charge, écrivait un combe prodigeux de lettres; et quand la fatigue a la faiblaces l'empéchait d'euvrages de pointure u de broderie pour lesquels elle avait un goût mais, ju ur mot, à l'âge de soixante-dix ans dans un coupe tout casé et demi-mort, elle sant par la partie de de lettres, et demi-mort, elle sant ce qui par aissait au desseux des forces de dans un corpe tout cassé et demi-mort, elle sait ce qui par aissait au-dessus des forces de meilleure santé. Son existence, dans les

dernières années de sa vie, fut un myste comme avait été toute sa vie mystique.

Toujours poursuivie par cet amour des sauvages, qui lui avait fait entreprendre tant de travaux, depuis trente aus, pour leur conversion. et voulant prolonger cet apostolat jusqu'su deb de la tombe, elle s'occupait sans cesse de l'in truction des jeunes sœurs destinées à lui cocder. Durant les matinées de l'hiver, elle ser réunissait autour d'elle, et consacrait à leur enseigner les langues sauvages les derniers rest de sa voix tremblante et prête à s'éteindre. A la fin de sa vie, ne pouvant plus se traite seule à la salle des instructions, elle s'y faisait conduire par deux jeunes réligieuses, qui soute truction des jeunes sœurs destinées à lui

conduire par deux jeunes réligieuses, qui soute naient sa marche chancelante. On se figure facilement avec quelle vénération et quell sainte avidité les pieuses disciples écoutaient chacune de ses leçons, requeillaient chacune de

ses paroles.

Non contente de ces instructions, elle écrisit deux gros dictionnaires algonquins, ontre un catéchisme iroquois, et un énorme volume de traductions de l'Histoire-Sainte, en langue algon

"Vous voyez, écrivait-elle à son fils en lui parlant de ces études, que la bonté divine m donne encore des forces, dans mon extrême faiblesse, pour laisser à mes sours de quoi tre-vailler au salut des âmes. Mais après apoir fait tout ce qui nous aura été possible, nous devons croire que nous sommes des servantes. inutiles; et moi en particulier, qui no cuie qu'un petit grain de sable au fond de l'édifice de cette nouvelle église."

C'est au milieu de ces labeurs, que l'épouse du Christ, le front ceint du diadême de toutes les vertus, sous sa couronne de cheveux blance, attendait l'immortel repos.

Plus elle approchait du terme, plus sa manière de traiter avec Dieu devenait simple et plei d'abandon. "Je n'ai plus de paroles aux piede de la divine Majesté. Mes oraisons ne con-sistent plus que dans ces aspirations: Mon Dieu! mon Dieu! soyez béni, ô mon Dieu! Les jours et les nuits se passant ainsi, et iles père de la bonté divine, qu'elle me fare expirer en ces mots; je dirais mieux en ces respire.

Ces délices spirituelles furent cependant interrompues par une de ces épreuvres, dont Dieu se sert souvent pour achever de purifier es plus fidèles serviteurs. Ce fut une très grand frayeur des jugements de Dieu. Elle se com porta dans cette épreuvo comme dans toutes les autres, n'opposant aux pensées accablantes dont elle était tourmentée, qu'une profonde humilité et beaucoup de confiance. Ce tempérament de crainte et d'amour, qui favorise d'autant pine. le progrès de l'âme, qu'il la tient plue à l'abri de la présomption, fut une des grâces du ciel-dont la Mère de l'Incarnation témoigne une plus vive reconnaissance. C'est par les fruits qu'elle

un com mona ur faire s de la rolonger r de ce longue

attaque

avec les ala de vomisse é et une ans C jeté les outenne. e, par la te faveur n Jásun haiter un ances, et désirais at." faissiont

re, ce qui ner entre it vou**loir** YOUNG et a colonie ieurs per èrent de

elle leur seance de être utile iéfaillante re sexage davantag Neu: "

uit années épreuves le fût con-

née par le emanda à a maison, ait encor encor que goûtait en tira qu'elle termine le récit de sa vie mysti-

que. 1

«Je me vois remplie d'infidélités; et j'en

mis si souvent accablée devant Dieu, que je ne

sais comment y apporter remède. Je vois mes

als comment y apporter remède. Je vois mes lispositions dans une obscurité qui n'a point "entrée ni d'issue. Me voilà à la fin de ma vie, je ne fisis rien qui soit digne d'une âme que preverain juge doit bientôt faire comparaître preverain juge doit bientôt faire comparaître preverain juge de que anéantie que je sois en prédence, je me vois toute perdue dans sa littue Majesté. C'est une espèce de pauvreté preprit, qui ne me permet pas même de m'enetenir avec les anges, ni des délices des bieneureux, ni des mystères de notre foi. Je veux quelquefois me distraire pour m'y arrêter et m'égayer dans leurs beautés, mais aussitôt je les cable, et l'esprit qui me conduit me remet plus intimement dans mon premier état. Je m'y perde dans Celui qui me plaît plus que toute sutre chose. J'y vois ses amabilités, sa majesté, ses grandeurs, sa puissance, sans aucun ete de raisonnement et de recherches, mais en un moment qui dure toujours. Je ne puis exprimer autrement cette opération. Il n'y a ici en de matériel, mais une foi toute nue, qui dit es choses infinies."

Cette ame séraphique n'habitait-elle pas déjà ephères invisibles, avant même d'avoir rendu à la terre sa dépouille mortelle? Qui peut savoir o qui se passe dans le cœur de ces élus, où se somme dès ici-bas le mystère de l'amour divin?: Eux-mêmes peuvent à peine le balbutier dans notre langue grossière. L'homme, cette chrysalide immortelle qui doit s'ouvrir aux cieux, se transforme parfois sous les rayons de la grace, et déploie ses ailes avant l'éternel printemps. anaforme parfois sous les rayons de la grâce, On dirait que, chez les saints, cette enveloppe d'arrile, desecchée par le feu des mortifications et des jeunes, devient tout à coup translucide, et qu'alors leur ceil dessillé contemple, à travers

o voile disphane, les beautés infinies.

Arrivé à cet endroit de la vie de sa Mère, Dom Claude Martin, son fils et son naif biographe,

c'exprime ainsi:

"Désormais ce n'est plus la Mère de l'Incarnation qui parle: la mort, qui impose silence aux plus grands saints, va lui fermer la bouche, et la mettre dans un état qui ne lui permettra plus de nous donner davantage connaissance des grande trésors que Dien avait renfermés dans m time, et dont nous ne connaîtrons jamais bien le prix que dans l'éternité. Il est temps que cette grande servante de Dieu, qui a porté depuis tant d'années un état continuel de victime n son Ame et en son corps, se dispose au dernier

Nous n'entendrons plus en effet résonner dans ses pages cette douce voix qui leur donnait la

vie et tout leur charme. Le mort ve pour doigt glacé sur sea lèvres; et désormais nous pourrons plus pénétrer à m'eute dens le se tuaire de cette ame, où il nous a été donné t de fois de nous prosterner avec un saint resp de fois de nous prosterner avec de demeurer ravi devant les merveilles de grâce, et d'adorer Dieu, dost la majesté i plissait tout l'édifice. Il nous faudra mainte cheminer seul dans la nuit que le trèpus déja autour d'elle.

A mesure que l'on avance, la selitude en la plus profonde. Des trois fondatrices vances de Tours, il ne restait plus que Madane de Peltrie auprès de la Mère de l'Incarpation : Peltrie auprès de la Mère de l'Incarnation : Mère de Saint-Joseph était déjà allée depuis longtemps recevoir sa couronne; et Midame de la Peltrie, chargée du précieux fardésu de ses soixante-huit années de mérites, était sur le point d'aller la rejoindre su rendez vous étainel. Prait mûr dont la frêle tige ne tensit plus à l'arbre de la vie que par une fibre, le souffie, qui favait le la vie que par une fibre, le souffie, qui favait le le 12 novembre 1671, elle fut attaquée d'une pleurésie, qui en peu de jours la conduitat aix portes du tombeau. Toutes les vertus qui Charavait pratiquées pendant en vie, parurent aux sembler autour de sa couche funchre, pour lui faire cortège à ce dernier passage.

sembler autour de sa conche russors, pour au faire cortège à ce dernier passage. Ambié et effet on ne la vit plus humble, plus sumise à la supprieure, plus unie à Dieu, ni plus résignée à la supprieure, plus unie à Dieu, ni plus résignée à la supprieure, plus unie à Dieu, ni plus résignée à la supprieure, plus unie à Dieu, ni plus résignée à la supprieure par la compagne de chaque jour pendant eu trente-trois années d'apostolat; effe voulut encour trente-trois années d'apostolat; elle vourur encou l'appeler à son chevet à son dernier souphi-L'opulente héritière d'Alènçon de possédalt pour château qu'une pauvre cellule, pour tout ambie blement que deux chaises en paille, une table de bois sur laquelle repossient les saints grand giles et un livre de méditations, et pour lit o repos qu'un misérable grabat. Audessus de la table rendait aux la muraille une, un experience table pendait, sur la muraille nue, un ersoits peint sur bois; c'était-la la seule décoration e les seuls ameublements de son austèté écliule ainsi que l'atteste l'inventaire qui en fat ai après sa mort.

Ayant aperqu sur es table quelques alimina délicats qu'on lui avait préparés pour soulage ses souffrances, elle les fit enlever immédiations ses souffrances, elle les fit enlever immediate en disant que la pauvreté ne connaissait rate à telles douceurs. Le 15 novembre, quatrain jour de sa maladie, elle fit son testament en passence de l'intendant Talon, qui voulnt y assiste riser ses dernières volontée. Dans son humilité, se croyant indigne d'habiter le monattère qu'elle même avait fondé, elle y demandait par dantée l'aumône d'une tombe dans le caveau des Uranlines. Pour répondre au désir des PP. Jésuit elle ordonna que son posur leur fût remis aire

1. Belations des Jimet

Oh me

leni le s une si o toutes

L Lo P. do Charleveix.

mais alle recommanda en même temps k enfermé dans une petite boite toute et pen polie que l'on remplirait de terre is and polls, que l'en rempurait de terre la chaux rive, afin qu'il fût p'us promp-cesammé. Il devait être pour le cet état glise des PP. Jaquites, et entérré sous le pied de l'autel, où reposait le Saint-ent, afin d'y être réduit en poussière et les holosauste au pied de la Majesté

> ux jours après, le 17, son médecin lui ux qu'elle ne passerait pas le lendemain. loin de s'en effrayer, elle accueillit cette a allégresse, et pria celles qui l'ensient de ne plus lui parler que de l'éternité.

> "M'aves-vous done aucun regret de mourir, i dessande une des religiouses qui l'assistaient?
> Oh non l'repeitelle vivement; j'estime mille plus le jour de ma mort, que toutes les mes de ma vie."

pour lu

nee' a

our lit

Ur

Le cial récervait à ses derniers moments une ve et délicate consolation. Le grand servitear de Dieu, le protecteur dévoué qui lui avait selani le chemin de sa vocation, et qui avait pris une si large part à la fondation des Ursuines, M. de Bernières, revivait en Canada, avec toutes ses vertus, dans un de ses neveux. H. Heari de Bernières, grand vicaire, et curé Québoq, était en même temps supérieur des Camilines, as fet de se mein que Madame de sulines; ce fut de sa main que Madame de Peltrie eut le bonheur de recevoir les onctions rêmes, " avec des sentiments de componetion inadamour et de susvité, disent les Relations.

prisit ess chères filles, qui étaient toujours
prés d'alles, de lui remettre souvent en métre ce premier verset du peaume 121, Lectatus
n in Ate que dicta sust milit : in domum
mont d'autre de verset du peaume n'alle en de la comme ant Dies, et expira deucement deux heures

combre 1671.

Le leademain, ses obséques furent célébrées le le leademain, ses obséques furent célébrées rece une grande pompe dans le monastère des l'unitant. Le gouverneur général, M. de Courties, l'intendant Talon, et tous les citoyens de lightéion de Québec et des environs voulurent de leur présence le cérémonie de ses

Après le service fanèbre, le clergé, suivi des passes mortels de l'illustre défunte, entra dans dicour des religieuses, pendant que les dernière édecute de la pasimodie lugubre se propagaient sous les arcesux dujoloître. Le corps, afermé dans un cerousil de plomb, fut descendu

lette ceremonie fut euivie immédiatement de canelation du cour de la fondatrice. La ciouse relique, vollée sous un crépe noir, alt portée par un des principaux citoyens de ville, précédé du clergé. Le gouverneur, intendant Talon, et la foule fermaient la mar-ce. Arrivée devant le portail de l'église des

Jésuites, la procession s'arrêta; M. de Bert nières s'avança alors, portant la relique, et la remit entre les mains du supérieur, qui alla la déposer au pied des marches du grand autel; qu'on avait eu le soin d'orner des décors dont Madame de la Peltrie elle-même l'ava

enrichi pendant sa vie. La religieuse piété des Ursulines nous a co servé le portrait de leur sainte fondatrice. Tou sa personne offrait de leur sante industries. Pour sa personne offrait le type de l'aménité et de la douceur. Sa figure, d'un bel ovale, était remarquable par l'harmonie des ligues et la perfection des formes. Un nez légèrement aquilis, une bouche bien dessinée et toujours souriante un regard limpide, voilé sous de longs cils, qu l'habitude de la méditation tenait à demi bais imprimaient à sa physionomie une doucear

Quoique sa taille frêle et délicate ne dépassat pas la moyenne, et que tout en elle respirat la modestie et l'humilité, sa démarche était néanmoins pleine de dignité et de noblesse; on reconnaissait, en la voyant, la descendante de cos haute et puissants châtelairs, de ces preux chevaliers, dont la vaillante épée avait souteau le trône et l'autel. A travers la plus charmaute simplicité, perçaient toujours ce grand air du dix-septième siècle, et cette distinction parhite, traditionnelle parmi les vieilles familles de France. Mais ce majestueux ensemble était tempéré par un air de requeillement et d'onction attractive qui donnait à sa conversation un charme infini, et lui avait conquis l'estime st l'affection de tous ceux qui avaient eu le bonheur de la connaître. Telle était la fondatrice des Ursulines, Marie Magdeleine de Chauvigay de la Peltrie, une des gloires les plus touchautes, un des plus beaux noms que la Nouvelle-France ait gravé au frontispice de son histoire.

### CHAPITRE TREIZIEME

#### Mort de la Mère de l'Incarnation.

Choisie la première, des trois fondatrices venues de Tours avec elle, la Mère de l'Inc nation, leur guide et leur soutien, était destiné à clore sur la terre leur marche vers l'autre rive de la vie.

Jusqu'eu commencement de l'année 1672, les Ursulines avaient conservé l'espoir de prolonger encore quelque temps les précieux jours de la vénérable mère, malgré son excessive débilité et ses souffrances habituelles. Depuis sa dernière maladie, elle avait toujours souffert de extrême faiblesse surtout dans les côtés, et d'un épanchement de bile qui mêlait un goût d'amertume à toute sa nourriture. Toutefois aucun symptôme alarmant ne s'était encore déclaré : mais dans la nuit du quinze au seize janvier;

the fint prise d'une oppression de poitrine qui billit l'étoufier. Cette première attaque sut sui-rie d'un vomissement extraordinaire, qui dura t-quatre heures, sans qu'aucun remède pût le calmer. A peine eut-il cessé que l'étouffement recommença et devint extrême. Une douleur de tête accabiante se joignit à cette oppression, et ne lui laissa plus un moment de repos, un seul instant de sommeil. La flèvre ardente, qui sistait allumée dans tout son être, avait produit une telle prostration de forces, que son corps "ôtait plus qu'une masse inerte que trois per-comes robustes pouvait à peine remuer. Deux tumeure s'étaient en même temps déclarées aux cêtte, et devinrent deux foyers de flèvre, dont let élancements lui causaient d'atroces douleurs.

La sublime malade, ainsi gisante sur sa couche funèbre, parut plus grande que dans l'action et les ravissements de l'extase. Pas un soupir, pas une plainte, pas un muscle de son visage ne trabissient les intolérables souffrances, dont trahimatient les intolérables sourrauces, un sile était consumée; sur toute sa physionomie ra en aire et l'éclat de l'éclat de de jouissance surhumaine. La paix et l'éclat de son ame rejaillissaient sur sa figure. Ravie de se voir crucifiée avec Jésus-Christ, elle répétait avec un saint transport: Christo crucifixa sum

Cependant le mal faisait des progrès si rapides que, dès le cinquième jour, 20 janvier, les mé-decins déclarèrent qu'il n'y avait plus d'espoir. A une heure de l'après-midi, elle reçut le saint Vistique des mains de M. de Bernières, en pré-sence de la communauté en pleurs. Elle seule éprouvait une joie indicible en s'unissant, dans le sacrement d'amour, à l'époux invisible qu'elle espérait bientôt voir et possouer l'Extrême-lendemain, au moment de recevoir l'Extrêmeérait bientôt voir et posséder sans voile. Le Onction, elle demanda pardon à M. de Bernières, supérieur du monastère, et au vénérable P. Lalemant, son directeur; puis se tournant vers la supérieure, la Mère de Saint-Athanase, elle la remercia, ainsi que toute la communauté, de leur charité à son égard, et leur demanda pardon des fatigues et des peines qu'elle leur avait données pendant sa maladie.

Un instant près, entendant dire que la petite All.) d'un des pariers chefs algonquins convertis venait d'entrer au pensionnat, elle la fit venir et lui prodigua les caresses les plus affectueuses. Puis s'adressant à ses sœurs, l'elle leur dit des marveille pour les exciter à l'estime de leur vocation et à l'amour des petites sauvages, qu'elle appelait les délices de son cœur." Toutes les pensionnaires françaises et sauvages lai furent ensuite présentées pour recevoir sa canédiction; la mourante étendit ses mains tremblantes sur le groupe des jeunes vierges agenouillées autour de son lit de mort, et, le regard illuminé d'un rayon céleste, tandis un sourire affectueux errait sur ses lèvres

les bénédictions d'en hant. Les religieuses et des enfants, qui la vi l'aimaient comme leur mère, int

Paimaient comme leur mare, interesseuls ensuite le silonge; et toute leur retire, n'attendant plus que le prières es tences avaient recommend avocupée ferveur pour la prolongation d'une vielle Mère de l'Incarnation fut sonitiet empressement de ses sœurs à conserver de qu'elle croyait inutilés, et s'en plaignit tueusement au B. P. Lalemant. Le vés vieillard, touché du denil où la mert de la sain allait plouger la communauté, lui ordonne ak allait plouger la communauté, lui ordonne alors d'unir ses prières à celles de ces compagnies. Interdite à ce commandement, elle se reducilis un instant, puis joignant les mains, et levant les yeux au ciel: "Mon Père, dit-elle, je creis que j'en mourrai; mais ei c'est la volenté de Disque je vive encore, je m'y soumets."

—Tout cela est bon, ma mère, repartit le main homme, mais vous devas vous mettre de neue côté; et prier Dien de vous spacervait de communauté, qui coût encore avoir hecois.

communauté, qui croit encore avoir besois

A ces paroles, l'humble mère ce résigne concréplique, et renouvelant l'admirable dévouement de son compatriote, Saint Martin de Teures "Mon Dieu, dit-elle, si vous juges que je sois processies à catte constité puille, si encore nécessaire à cette petite famille, te refuse point le travail; que votre valenté so faite!"

De ce moment, elle sprouve un soulegement sensible; la fièvre la quitta, et peu de tempaprès, les médecins la déclarerent hore de dinger. Un Te Deum d'actions de grace la chanté dans l'église du monastère, et milier de l'allégresse universelle. La mande ellement y assista, et parut reconver ése forces.

La joie d'une convalences si inceptre il partagée par la ville entière; de toutes purs o s'empressa de venir la féliciter et de lui témoignes par les attentions les plus délications le part de l'on prenait à son rétablissement. Cett controllescence parut se continuer pendant tout carême. Le dimanche des Bameaux, elle pur le cerémonie; et le ventre de la litte de la controlle des la controlle de suivre la cérémonie; et le vendréditain, au cut encore asses de force pour agrités à l'idoration de la croix. Mais le soir même, elle lui obligée de déclarer à la supérieure que les dans tumeurs, qu'elle avait aux côtés lui caussient de douleurs aigués. Le chirurgien, appais est champ, constata la présence de dett abilia, qu'il failut ouvrir. L'opération fut très douleurs reuse; mais la seule trace de aouffrance que qu'il failut ouvrir. L'operande de souffrance reuse; mais la seule trace de souffrance parut sur le visage de l'hérolius petient un reflet de plus intime sérénité.

abito, joint ettrante ndit sur t sur le cr

Lorsqu'on ait " avec u lique" 1 me on attitude tennit con souvenir le f alore si bloig vait aucune frit d lui cor Ho entendan sillit; u ir en figure importe av

L'An # 20 C

<sup>1.</sup> La Mère de l'Inversation avest stre les mains de la Mète de Salut-mps avant se maindie.

Deux foit le jour, le chirurgien visitait la slade, passait see plaies, les néthoyait, et sou-nt y appliquait le fer et le feix. Un matin, adant tute le ces cruelles opérations, elle ne t réprimer un léger frémissement; toute con-tré de toute sou albilité involontaire, elle est fit réstitétation l'amédiate, comme d'un sean-

"Copundant le médecin déclarait que les plaies finant rermeilles et en vois de guérison. Mais le hutième jour, il se produisit une altération subtts, jointe à un complet épuisement, indices certains de sa fin prochaine. On en fit part à la mourante; aussitôt ses traits s'épanouirent; une expression de recueillement extatique se répandit sur toute sa physionomie, et son seprit parut 'prendre son vol vers les cieux pour n'en plus refessendre. Son regard à demi-voilé resta fixé sur le crucifix, qu'elle tensit untre see maine. Lorsqu'on lui adressait la parole, elle répondit "avec une douteur et une affabilité angélique" à mais en pau de mote, et sans sortir de mdant le médecin déclarait que les plaies

lique " " mais en peu de mote, et sans sortir de son attitude méditative. La supérieure, qui se tenait constamment à ses côtés, rappela à son souvenir le fils qu'elle laissait dans le monde, et alors si éloigné d'elle ; elle s'informa si elle n'avait aucune recommandation à lui faire, et s'of-Femporte avec moi dans mon cour en paradis, oft jo me desecrai de solliciter sa parfaite sancti-

Le vingt-neufavril, elle requt le Saint-Viatique d'Inxrème-Onction, avec une parfaite présence d'esprit, mais sans épanchement extérieur, ni empresennent visible, et toujours absorbée en Dieu. L'âme oublisit déjà pour enveloppe morait, et ne communiquait plus qu'avec le monde des apprits.

The state of the communiqual plus qu'avec le monde des seprits.

Plusieurs fois pendant les derniers quinne leurs de sa maladie, elle avait demandé à voir les petites survageases; et chaque fois elle les avait lénies avec cette effucion et cette tendresse instituinables d'une mère mourante. Quelques réligious fui avait demandé de leur Cire part du mèrite de ses soudrances: "Tous est pour les murages, répondit elle avec un sourre, je n'ai plus rien à moi."

Dans la histinée du 30 avril, sentant es fin diporcéhier, elle voulut voir une dernière fois ses phères petites néophytes, et leur adresses, dans

cheres petites néophytes, et leur adressa, dans cheres petites néophytes, et leur adressa, dans che, propre langue, des paroles d'adien el ten-dres, et ausves, el pénétrantes d'amour et de colliniude, qu'un torrent de larmes c'échappa fer yeur de tous coux qui l'écoutaiset.

Vers midi, elle entra en agonie, mais quoi-qu'elle est perdu l'oule et la parole, eon esprit d'all partitionne, pas moins avoir conservé toute

es lucidité. Autun mouvement, ancune agit tion extérieure ne trahissait la lutte suprême de la vie contre les étreintes de la mort. La pla-cidité de la figure indiquait un calme parfait, et l'union intime avec Dieu; plusieurs frie en la vit porter d'une main tremblante son gradifix à ses lèvres.

Cependant peu à peu les extrémités déjà-froides revétaient cette blancheur mate qui indique que la vie, fuyant devant la mort, refine

vers les sources de l'existence, prête à se tarir. Le silence morne, qui règne dans la chambre de l'agonieante, n'est interrompu que par les soupire et les aanglots de ses sœurs. Hangées autour de la couche funèbre de leur mère, elles contemplent avec anxiété, à travers la pâleur de la mort, les derniers rayonnements de cette grande lumière, qui s'évanouit à leurs yeux, pour se lever éclatante d'immortalité sur l'horison de l'éternité. Qui dira leurs angoisses et leurs larmes? Elles n'ocent croire à la triste réalité qu'elles voient venir. Immobiles, les yeux baignés de pleurs, fixés sur le visage de la mourante, elles prient, elles soupirent, elles gémissent.

A chaque défaillance, elles retiennent leurs sanglots, et n'ocent respirer dans la crainte d'enlever le dernier souffle errant sur les lèvres de leur mère.

"Une houre avant sa mort, dit un de ses historiens, elle versa trois ou quatre grosse larmes: Dieu seul, qui était le maître de son intérieur, sait de quelle source elles coulsient." Peu après elle ouvrit lentament les yeux, jets un long regard sur ses chères sosurs, comme pour leur dire un dernier adieu, puis elle les

ferma pour ne plus les ouvrir sur la terre. Enfin à six heures du soir, sans agitation ni effort, elle poussa deux faibles soupire et ce fut tous

Un frémissement courut parmi les rangs des assistantes qui toutes resterent immobiles, parcase entre la douleur et l'admiration, les veux fixée sur le visage de la morte devenu tout à coup d'une beauté éblouissante : son Ame, an prenant son vol vers les cieux, semblait y avoir imprimé un reflet de sa gloire immortelle. Ce phénomène parat si merveilleux que les Unu-lines voulurent en perpétuer le souvenir; et chaque année, depuis ce jour, un Te Desse d'actions de grâces se chante au monastère, en mémoire de ca miraculeux évènement, à l'anniversaire de la précieuse mort de la Mère de l'Incarnation.

Le bruit de son décès se répandit avec la repidité de l'éclair ; de toutes parts on vit accou-rir les fidèles de toutes les conditions pour rendre les derniers devoirs à celle que la voix publique avait déjà glorifiée du nom de Sainte. L'em-

L. Dom Claude Martin.

l. " An moment qu'elle ceses de vivre, la voix pu lique le casculse dans tous les lieux où elle stalt que se." (Le P. sie Charlevois).

pressement de la foule, avide de témoigner sa profende vénération, ne se ralentit pas pendant tout la temps qui s'écoula depuis sa mort jus-qu'à ses obsèques. On se disputait, comme de précieuses reliques, les objets qui avaient servi à son usage. Tout fut enlevé en un instant; et c'est à peine si les Ursulines purent conserver son grand chapelet, qui se voit encore au-jourd'hui dans une des chapelles de leur église.

On apportait au parloir des croix, des médailles, des chapelets pour les faire toucher à la sainte dépouille ; et plusieurs religiouses furent employées à satisfaire cette touchante dévotion,

jusqu'au jour de l'enterrement.

Mais comment exprimer la désolation des pauvres sauvages en apprenant la mort de leur vénérable Mère? Dès que cette nouvelle fut parvenue aux villages de Lorette et de Sillery, ils vinrent en foule s'assembler autour du monastère, afin de prier pour celle qui les avait tant aimés. A mesure qu'ils arrivaient, ils sonnaient au parloir, et regardant les religieuses avec une expression d'indicible douleur : "Notre Mère à nous est morte!" disaient-ils. Puis ils se mettaient le doigt sur les lèvres pour signifier qu'une telle affliction ne s'exprimait pas. Les Ursulines, "qui n'en pouvaient plus de tristesse," dit naivement la vieille chronique du monastère, les consolaient en leur montrant le ciel, et chaoun s'en allait de son côté pleurer et prier jusqu'à l'heure des funérailles.

Dès l'aurore de ce jour l'église des Ursulines fut encombrée. Toutes les autorités civiles et militaires de la ville, le gouverneur, le clergé accouru d'une grande distance, viarent rendre un éclatant hommage à la sainteté de cette grande servante de Dieu. La douleur de cette foule immense était profonde; mais un sentiment d'allégresse se mêlait à ces gémissements. On eût dit qu'un rayon de la gloire dont jouissait la bienheureuse défunte perçait à travers les sombres appareils du trépas, et épanouissait tous les cœurs; on se sentait plutôt porté à l'invoquar qu'à prier pour elle, et on songeait, avec une douce consolation, à la grande protectrice que la Nouvelle-France avait de plus au ciel.

En l'absence de Mgr. de Laval, alors en France, M. de Bernières, célébra les obsèques. L'oraison funèbre fut prononcée par le vénérable octogénaire qui depuis tant d'années avait lu dans l'âme de la Mère de l'Incarnation jusqu'aux plus intimes pensées, et avait pu apprécier, par conséquent, toutes les richesses de ce sanctuaire. Le P. Lalemant fit ressortir a ec éloquence le parallèle de la femme forte de l'Evangile, et du grand caractère de la Mère de l'Incarnation, de ses œuvres et de ses vertus sublimes.

1. Histoire des Ursulines de Québec.

Après le service funèbre, lorsque la foule du peuple se futrécoulée, M. de Courcelles, M. Talon, M. de Bernières et le P. Lalement conseillérent aux Uraulines de faire retirer, le corps du caveau, afin de faire esquiser le postrait de la défunte; car le sommeil de la mort n'avait encore rien enlevé de cet éclat, et de cette fusicheur que l'âme en s'envolant avait laissé to ber de ses ailes sur sa dépouille. L'incarnet de la vie animait toujours le requeillement du trans et on eut dit que le soufile de la pensée estail encore sur cette noble et extatique figure marquée du sceau de la prédestination.

Le lendemain, le gouverner envoya un artiste qui réussit à prendre une ressemblance françante

de ses traits.

La bière fut ensuite refermée, et descendus dans le caveau. Elle portait l'inscription suivante gravée sur une plaque d'étain:

Ci-git Series of the street of the La Révérende Mère MARIE GUYAND DE L'INCARNATION, Première Supérieure de ce Monastère, Décédée le dernier jour d'avril 1673, Agée de

Solvante-et-douse ans et six mote. Religieuse Professe venue de Tours. Pries pour son Ame.

La Mère de l'Incarnation était d'une haute taille, et d'une constitution forte et vigonreus Tous ses traits, énergiquement accusés, étaien d'une régularité parfaite, mais d'une beauté mâle, qui révélait toute la grandeur et l'héroleme de son ame. Sa démarche était d'une majest sans rivale; "et tout son air avait quelque chose de si grand, que lorsqu'elle était dans le monde, on s'arrêtait dans les rues pour la voir

Cependaut ce noble extérieur ne respirait pa oins de tendresse que de dignité. Car l'humi moins de tendresse que de dignité. lité, la charité céleste avaient jeté un volle grâce et de douceur sur cette grandice physic-nomie. Le charme de son regard était présis-tible; et le rayon qui en descendait portest avec lui le calme et la sérénité. Tous ses traits, spiritualisés par la prière, transfigurés par l'ex-tase, et d'ou semblait de la rayonner le nimes des bienheureux, avaient cette transpara aérienne, particulière aux âmes mystic L'éclat de son intérieur jaillissait sur sa figi dont les grandes lignes avaient pris peu à peu l

ches les Hurons au mois d'août 1640, il y offen qu'à l'époque de la dispersion de cette nation, e cendit à Québec au mois de juillet 1680. Le l l'Insarnation écrivait en partass de lait, les l 1671 : "Ensore qu'il touche la 50e année de son a néanmoins le seus et l'esprit aussi sains que j Il mourui le 2 janvier 1672.

na parfan

las de v It mai ien simée ment pare erni sa gi fire ? Car pêre dane vênerabi honneur et

<sup>2.</sup> le P. Jérôme Lalemant était arrivé au Canada le 26 août 1636. Il avait été le directeur de la Mère de Plinearnation pendant la plus grande partie du temps qui s'était écoulé depuis lors. Hommé missionnaire

<sup>1.</sup> Ce tableau fut malbeureusement con second incendie du monastère, en 1656. C le frontispice de cet ouvrage est une cop portrait, qui vient de France.

ction de see pensées toujours dirigées vers le

Telle était la Vénérable Mère Marie de l'Incar-stion, surnommés la Thérèse de la Nouvelle-nace, l'une des femmes les plus extraordinaires, est l'histoire ait conservé le souvenir.

Parmi les noms vénérés de nos annales, parmi tant de saintes mémoires du los saintes, parmi an partum de nos pages historiques, il n'en est aqueme qu'une bouche canadienne doit prononcer avez plur de reconnaissance et de respect, aucune devant laçaelle nous devione nous incliner avec l'un de vénération et d'amour.

maintenant, avant de dire adieu à ces es pages, qu'il nous soit permis de nous ser une dernière fois à cette vénérable et bien aimée Mêre, et de lui demander humble-ment pardon, d'avoir que entreprendre d'écrire l'histoire de sa vie. N'avons-nous pas plutôt erni sa gloire et ses œuvres en essayant de les dire? Car qui peut comprendre et raconter les mervefiles imcomparables de la grâce, que Dieu mote dans la sour de cardo de la grâce, que Dieu opère dans le cour de ses èlus ? Mais daignes, è vénérable Mère l' suppléer, par vos prières, à notre faiblesse et à notre indignité, et conjurer le Seigneur de bénir cet ouvrage écrit pour votre honneur et pour sa gloire !

En terminant ce doux travail une émotion mélancolique, une pensée triste s'élève involon-tairement dans notre âme. Depuis bientés quatre ans, nous nous étions habitués à converser avec vous, à vivre à voe côtés, nous vous avions sui-vie à travers toutes les péripéties de votre exis-tence, depuis votre bereau jusqu'à l'entrèe du clostre, à travers tant de travaux et de p depuis votre vocation apostolique, jusqu'a votr arrivée sur nos rivages, à travers tant de mer-veilles et de grâces, tant de périls et de mere, enfin nous vous avions suivie pas à pas dans toute votre carrière si féconde. Vous étien devenue notre compagne et notre amie! Que de jours sombres, et de veilles solitaires votre chère image a embellis! Que de précieuses larmes nous a fait verser la lecture de vos œuvres, la méditation de vos travaux ! Et maintenant voila que la tombe ou plutôt le ciel vous a dérobée tout à coup à nos yeux! Resté seul sur la terre. nons sommes triste et pensif, comme le disciple du prophète, après que le char de feu eut enlevé son maître au ciel. Receves donc mes adieux, à vénérable Mère, et daignes implorer la miséricorde du Seigneur pour le plus indigue de vos biographes.
Protéges aussi ce petit peuple que vous aves

vu naître et que vous avez tant aimé, à qui vous avez donné votre vie, vos prières et vos mérites. Priez pour notre cher Canada, pour les descen-dants de ces pieux colons, que vos exemples ont tant édifiés, et dont vous avez élevé les heureuses. tant edilles, et dont vous avez sieve la interescentants devenues aujourd'hui nos ancêtres.
Priez pour toute la nation canadienne, afin qu'elle conserve toujours pure et intacte le précieux dépôt de la foi. Mais pries aussi, oh t priez pour vos saintes filles, pour les Ursulines, héritières de vos vertus, afin que marchant sans cesse sur v a glorieuses traces, elles croissent toujours er graces et en mérites devant Dieu, et qu'elles co. tinuent toujours à former la jeunesse, comme elles ent déjà élevé cette génération de mères canadiennes, nos mères à nous tous, l'orgueil et la gloire de notre nation, et l'admiration du monde chrétien.1 Puissions nous tous ensemble mériter que l'Eglise, à qui seule appartient de définir notre croyance, confirmant l'oracle du peuple, comble un jour tous nos vœux en vous élévant sur nos autels, et nous permette deveus invoquer à genoux et de nous écrier, ivres de joie: Sainte Marie de l'Incarnation, pries

Au nom du Père et du File et du Saint-Esprit. Ainsi-soit-il.2

erait devois enlever de la tolle. Lorsqu'en suit o âgures un peu diancées, sur ces traits sveites, demente serantéristiques, la tendance des lignes o del, en demeure convaincu de cette vérité fraptender fourtil As mentioned do more craiseon a

Appendix of the second property is elected to the control of the second of the second

NA THERM PRINCES

-TYNDETEN-AD

NEW PROPERTY

- HADES A SOLUTION

pris literation

LEE CONSTRUCTOR

COUNTY BENEFIT DATE AND SE ne haute

<sup>1.</sup> On se rappelle le magnifique éloges des Mères Canadiennes, qu'a prononcé, en 1863, le R. P. Wéliz, du haut de la chaire de Notre-Dame de Paris.

<sup>2.</sup> Depuis la publication de cette histoire, la cause de la canonisation de la Mère Marie de l'Incarnation a dif-introdulte, et se poursuit à Rome.

and I make the interest propose of entering

## APPENDICE

Jugement de Bountr, de Man, ou Lavat, du Pânn Jînomu Laumaur, de M. Lu Camus, et de M. Emure our la Mire de l'Incornation.

Bossurt n'a pas hésité d'appeler la Mère de l'Incarnation une autre Thérèse, et il s'est au-Pincarnation une autre Thareas, et il s'est au-torisé de ses écrits pour réfuter la doctrine de certains mystiques de son tomps qui regardaient comme "incompatible avec la perfection, de désirer ni de demander à Dieu pour soi-même la gloire éternelle." Après avoir cité contre eux, les témoignages de Saint Jean Chryscotéme, do Saint Thomas, de Saint François de Sales, et commenté les écrits de Sainte Catherine de Gênes et de Sainte Thérèse, " cette sainte, ditil, que l'Eglise met presque au rang des docteurs en célébrant la sublimité de sa céleste doctrine,"

fi ajoute:
"A l'exemple de ces grandes âmes, la mère
"A l'exemple de ces grandes âmes, la mère Marie de l'Incarnation, ursuline, qu'on appelle la Thérèse de nos jours et du Nouveau Monde, dans une vive impression de l'inexorable justice de Dieu, se condamnoit à une éternité de peines, et s'y offroit elle-même, afin que la justice de Dieu fut satisfaite, pourvu seulement, disoitelle, que je ne sois point privée de l'amour de Dieu et de Dieu même."

"Un vénérable et savant religieux, fils de cette sainte veuve, plus encore selon l'esprit que selon la chair, et qui en a écrit la vie, ap-prouvée par nos plus célèbres docteurs, y fait voir que ces transports de l'amour divin sont excités dans les ames parfaitement unies à Dieu, afin de montrer la dignité infinie et incompré-hensible de ce premier être, pour qui il vaudroit mieux endurer mille supplices, et même les éternels, que de l'offenser par la moindre faute. Mais, sans chercher des raisons pour autoriser ces actes, on voit assez qu'on ne les peut re ces acies, on voit assez qu'on ne les peut re-garder comme produits par la dévotion des derniers siècles, ni les accuser de foiblesse, puisqu'on en voit la pratique et la théorie dès les premiers âges de l'Eglise et que les Pères les plus célèbres de ces temps-là les ont admirés comme pratiqués par saint Paul." (Voir p. 337 de notre ouvrage.)

MGR. DE LAVAL, premier évêque de Québec, écrivait de France en apprenant la mort de la vénérable Mère :

"Nous tenons à bénédiction la connaissance qu'il a plu à Dieu de nous donner de la Mère Marie de l'Incarnation, première supérieure des Ursulines de Québec. l'ayant soumise à notre conduite pastorale. Le témoignage que nous pouvons en rendre est qu'elle était ornée de toutes les vertus dans un degré très-éminent, surtout d'un don d'oraison si élevé, et d'une union avec Dieu ai parfaite, qu'elle conservait sa présence au milieu de l'embarras des affaires les plus difficiles et les plus distrayantes, comme parmi les autres occupations où sa vocation l'en-gageait. Parfaitement morte à elle-même, Jésus | mes lectures."

seul vivait et agissait en elle. Dieu l'avant choisie pour l'établissement de l'ordre de Sainte Ursule au Canada, il l'a douée de la plénitude de l'esprit de ce saint institut. C'était une supérieure parfaite, une excellente maîtreses des novices et elle était trèc-capable de remplir tous les emplois d'une communauté raligieuse. Sa vie, commune à l'artérieur, était à l'intérieur toute divine, de sorte qu'elle était une règle vivante pour toutes ses sours. Son sêle pour le salut des âmes et particulièrement pour solai des sauvages, était si ardent qu'il semilait qu'elle les portât tous dans son sœur. Nous se doutons nas que sas reilers, n'elect. doutons pas que ses prières n'aient obtenu en grande partie les faveurs dont jouit maintenant l'Eglise naissante du Canada."

"La mémoire de la Mère de l'Incarnation, dit le P. Jénôme Lalemant, sera à jamais en béné-diction dans ces contrées, et pour mon parti-culier, j'ai beaucoup de confiance en ses prières, et j'espère qu'elle m'aidera mieux à bien mours que je n'ai fait à son égard. Je lui ai été en tent d'être l'observateur des ouvrages du Saint-Rapris en elle, sans m'ingérer d'aucune chose la voyant en si bonne main, de crainte de tout perdre." Parmi les "célèbres docteurs," dont perle

Bossuet dans le passage que nous avons cité plus haut, et qui ont approuvé les écrite de la Mêre de l'Incarnation, nous citerons M. LE CARDS docteur en Sorbonne, Théologal et Chancelier de

l'église de Tours. "Les justes, dit l'Ecriture, ne meurent qu'aux yeux des hommes insentés, car outre que les mort précieuse devant Dieu, est moins une mart qu'un heureux passage de la vie précenté à l'éternité, c'est qu'ils vivent toujours en terre ou par leurs vertus dont le souvenir édifie, par leurs ouvrages dont les lumières instruis La vénérable Mère Marie de l'Incarnation s'e La venerable mere mane de l'ancartaire acquis ce privilége d'immortalité, qui est le par tage des âmes prédestinées, non-seulement pas a piété extraordinaire et ses communication avec Dieu, qui en ont fait un exemple almirable et le sujet d'une grande édification pour exordre, mais aussi par ses maximes tres-vange. et le sujet d'une grande édification pour sin ordre, mais aussi par ess maximes troi évang-liques et très-chrâtiennes, qui rempliront dans tous les temps l'esprit de ceux qui liront ava-application le livre qui a pour titre: Lettres de la Vénévable Mère Maris de l'Iscansarses." A tous ces témoignages imposants nous joint drons celui du vénérable M. Emery, Superieur du Séminaire de Saint-Sulpice à Paris. Il cor-rvait en 1800 à Mgr. J. O Pleasis, évêque de Québec.

Québec.

"J'ai besucoup de vénération pour les Ura lines de Québec, qui sans doute, ont hérité des vertus éminentes de la Vénérable Més. Marie de l'Incarnation. C'est une saints que je réser bien sincèrement et que je mets dans mon estime à côté de Sainte Thèrèse. Dans ma dernière retraite, sa vie, ses lettres et ses méditations ont seules fourni la matière de mon oraison et de reation in the control of the contro